

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com











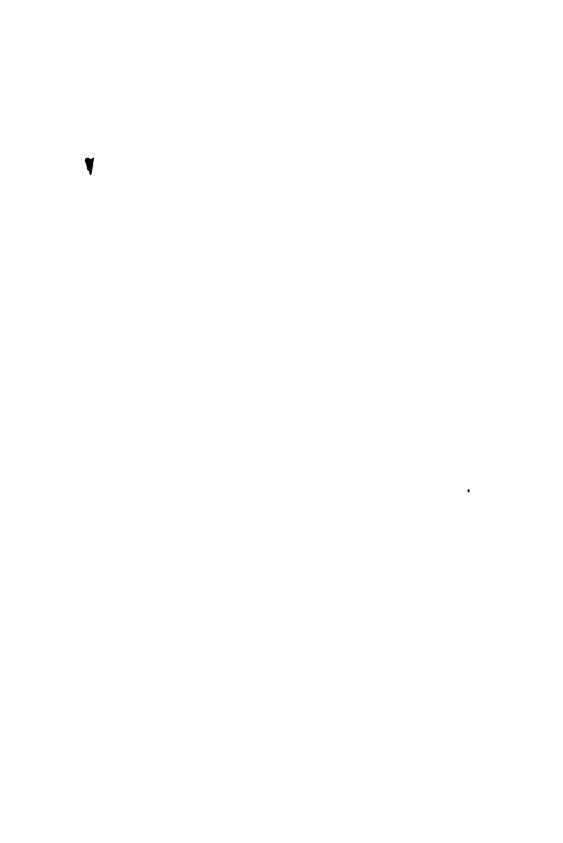

# VICTOIRES, CONQUÊTES,

DÉSASTRES, REVERS ET GUERRES CIVILES

DES FRANÇAIS.

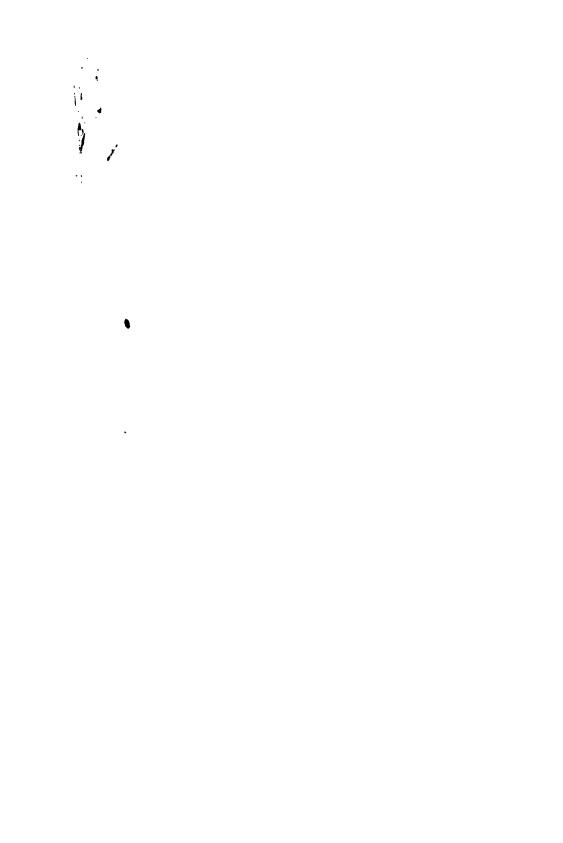

# VICTOIRES, CONQUÊTES,

DÉSASTRES, REVERS ET GUERRES CIVILES

# DES FRANÇAIS,

DE 1792 A 1815,

PAR UNE SOCIÉTÉ DE MILITAIRES ET DE GENS DE LETTRES.

13, 0

Suum cuique decus posteritas rependit.
TAGITE, Annales, liv. IV, 35.

TOME PREMIER.

C. L. F. PANCKOUCKE, ÉDITEUR, Rue et hôtel Serpente, n°. 16.

1817.

### IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

Le Tome premier est accompagné de treize planches, dont une double.

Un grand nombre d'officiers généraux et supérieurs ont bien voulu répondre à l'invitation que nous leur avons adressée pour concourir à élever ce monument à la gloire militaire des Français.

Déjà plusieurs mémoires très-intéressans nous ont été communiqués par MM. les généraux Vignoles, Thiébault, Margaron, Jubé, etc., etc., et par des officiers qui se sont distingués en 1792 et 1793. M. le maréchal Kellermann, due de Valmy, nous a transmis plusieurs renseignemens précieux 4. Des officiers de marine réunissent des notes sur tout ce qui a rapport aux affaires navales. Nous ne doutons pas qu'avec ce concours et tout ce qui nous est promis, nous ne puissions offrir la collection la plus complète de tous les faits qui intéressent la gloire nationale.

D'après les demandes d'un grand nombre de souscripteurs, nous avons déjà pris l'engagement de publier les l'ietoires et Conquêtes des Français depuis les Gaulois jusqu'en 1792; cet ouvrage formera la première division de celui que nous publions aujourd'hui. Les souscripteurs des l'ietoires de 1792 à 1815 ne seront point obligés d'acquérir cette première partie.

La grande carte sera mise au jour avec le dernier volume des *l'ictoires*. On trace les positions à mesure que chaque volume est imprimé.

Voyes le post-scriptum, à la fin du premier volume.

On remarquera qu'il existe une concordance parfaite entre les plans et le texte, de sorte que tous les noms placés dans l'ouvrage se trouvent sur la carte, et vice verse, et que l'orthographe en est toujours conforme. Ce travail, qui n'a pas été fait pour la plupart des ouvrages qui ont paru accompagnés de cartes géographiques, est dû aux soins de M. Ambroise Tardicu.

Les notes, placées au bas des pages, prouvent que nous n'avous négligé de puiser à aucune source pour rendre notre ouvrage complet.

Nous avons, pour les années 1792 et 1793, cité le Moniœur et d'autres journaux, qui nous ont paru les plus exacts. Plus tard nous ne recourrous à ces autorités qu'avec la plus grande circonspection, surtout pour les dernières années.

Plusieurs officiers distingués nous ont déjà transmis un grand nombre de notes particulières pour les années qui vont suivre. Les actions d'éclat, les faits remarquables, curieux, les traits de bravoure, de générosité, les mots heureux des chefs et des soldats, l'historique de chaque régiment, les circonstances qui out fait accorder des décorations, tout ce qui est honorable pour les Français, dans quelque parti qu'ils aient combattu, doit entrer dans le cadre que nous nous sommes tracé. Nous prions de vouloir bien adresser franc de port, sons le convert de l'éditeur, M. C. L. F. Panckoucke, rue et hôtel Serpente, n.º 16, à Paris, toutes les notes de ce genre, soit

particulières, soit par intérêt pour ceux qui out péri glorieusement.

Il est très-nécessaire d'y joindre les DATES précises des faits qu'on voudra bien nous communiquer. La marche chronologique que nous avons adoptée nous permet de rattacher à la description d'un siège ou d'une bataille, tous les faits militaires, et particulièrement ceux qui out fait obtenir des décorations. Tous les guerriers français, quel que soit le drapeau qui les a condoits à la gloire, seront désignés très-exactement. C'est ainsi que cet ouvrage deviendra un monument national, érigé à la valour française.

Plusiours officiers du génie nous out adressé des plans sur les siéges, batailles et combats. Nous prions ceux qui voudront bien s'intéresser à notre entreprise de nous transmettre tout ce qu'ils out pu requeillir en ce geure, et de nous adresser d'abord les notes sur les premières années. On désigners les nous des auteurs qui désireront être mentionnés.

L'éditeur croit devoir prévenir que l'insertion des notes et renseignemens qu'il sollicite, n'entraîners nullement, de la part de ceux qui les donneront, l'obligation de souscrire à son entreprise.

N. B. MM. les souscripteurs sont priés de faire retirer l'ouvrage chez l'éditeur, rue et hôtel Serpente, n.º 16, à mesure que les journaux en annouceront la publication. Les souscripteurs qui laisseraient un volume en arrière ne pourraient plus l'obtenir au prix de souscription. En recevant le premier volume, on paiera le second, et ainsi de suite.

PARMI les faits munbreux dont l'ensemble compozera un jour l'histoire générale de notre rétalution, les faits militaires tiennent sans donte la première place, par la grande influence qu'ils unt eue avr les événemens politiques, et surtont par l'éclat extraordinaire qu'ils ont répandu sur la nation francaiso. G'est par la guerre que se sont terminées toutes coa orizon violenten auxquellos la France et les autres Etata de l'Europe out die expusés depuis 1989. Dans ancun tempa, on n'a vu des armées aussi formidables, des exploits aussi dignes de mémoire, des événemena auasi rapides, des révolutions aussi inattendues, des changemens aussi divers. Remuée Jusque dana ses fondemens, l'Europe a pris les armes, et tour à tour ou simultanément, les peuples qui l'hahitent nout venus figurer sur ce grand theatre historique.

Pendant ces vingt années de guerre dont la révolution française a été le prétexte on l'origine, tous les événemens qu'on admirait dans l'histoire des siècles précédeus, semblent s'être renouvelés pour

être surpassés. Les territoires entiers des nations devinrent les théâtres des guerres. On vit des essains de soldats se précipiter de toutes parts les uns contre les autres, dans toute l'étenduc de l'Europe, et poursuivre le cours de leurs exploits de la Hollande aux confins de l'Italie, des bords du Tage à ceux du Niémen.

Forcée d'entretenir un moment sur pied quatorze armées, pour opposer une résistance proportionnée aux préparatifs de ses ennemis, la France dut chercher parmi ses enfans des hommes capables de commander ses légions. Ils parurent aussitôt qu'on les appela; et, disséminés sur tous les points où la guerre était allumée, ils opérèrent partout des prodiges.

Les victoires devinrent plus fréquentes; la bravoure, excitée par l'émulation, devint plus brillante, et les batailles, où figuraient des masses considérables de guerriers, furent aussi plus meurtrières; les armées françaises, qui combattaient à de grandes distances les unes des autres, s'animaient entre elles par l'envoi mutuel des détails de leurs succès, ce qu'elles appelaient alors, d'une manière énergique, tirer des lettres-de-change. De cette ambition réciproque de gloire, et du concours général de tant de volontés excitées par l'enthousiasme militaire, il devait naturellement résulter ce qui est arrivé, le bouleversement universel de l'Europe.

Depuis long-temps, les peuples européens avaient perdu le souvenir des grandes invasions. Mais la ré-

volution française, en brisant tous les liens qui unissaient les États entre eux, rompit tout-à-coup cet
équilibre que les cours avaient eu tant de peine à
établir, et qui faisait leur plus grande sûreté. Unies
contre la France seule, ces mêmes cours donnèrent
au peuple magnanime qu'elles voulaient punir, un
funeste exemple, et lui inspirèrent le désir d'une
vengeance qui resta long-temps saus être assouvie.
La nation française, irritée par les efforts mêmes employés pour la comprimer, donne à sa force militaire une extension immense, fait déborder ses soldats dans toutes les contrées à la fois, et paraît no
vouloir mettre bas les armes que lorsqu'elle aura
fait des peuples vaineus des amis ou des sujets.

Un pareil système, suivi avec une opiniâtreté tello, que la force seule des élémens a pu mettre un obstacle à son entier développement, devait, comme il l'a fait, produire ces révolutions inattendnes, qui changent tout-à-coup la face des États. En effet, quelle époque fut jamais plus féconde en grands bouleversemens? Quand vit-on la fortune des armes exercer une influence plus puissante, et donner lieu à plus de changemens politiques? Des peuples rayés de la carte de l'Europe, de vastes États affaiblis, des trônes renversés, des républiques établies, des royaumes créés, des princes devenus simples particuliera, des particuliers devenus princes et rois, toutes les anciennes relations sociales détruites, les constitutions des peuples aholies ou modifiées, une direction nouvelle donnée au commerce, un élan

immense imprimé à toutes les branches de la civilisation, au milien d'une guerre universelle et sans fin, tel est le spectacle, digne de l'observation de tous les siècles, que présente, pendant sa durée, cette étonnante révolution française, dont les secousses se sont fait ressentir dans les quatre parties du monde.

Au milieu du siècle de Louis xv et de Louis xvi, on avait dû se persuader que la religion était désormais impuissante pour rallamer ces guerres de dogmes, qui, pendant si long-temps, ont fait verser des flots de sang en Europe, lorsque, au moment anême où son influence paraissait plus affaiblie que jamais, la religion lève en France son étendard sacré, et donne naissance à une guerra intestine, dont les essets terribles frappont d'épouvante et sont peucher vers sa ruine co gouvernement conventionnel, qui, après avoir détruit le trône, voulait aussi renverser l'autel. Unic d'intérêt avec la royauté, la religion inspire ses partisans une énergie long-temps indomptable. L'armée royale et catholique de la Vendée, d'abord peu nombreuse, s'accrost bientôt par le concours de tous les habitans des pays voisins. Des guerriers célèbres se rencontrent parmi ces Frangais, arrachés à leurs occupations paisibles, pour défendre leur Dieu et leur Roi. Des succès rapides leur inspirent l'audace nécessaire pour former de plus grandes entreprises. Précédés du signe du salut qui flotte sur leurs drapeaux, encouragés par des évêques et des prêtres qui marchent à leur tête, en moins de

trois mois ils ont rassemblé ceut millé hommes, remporté des victoires, conquis une partie du territoire de la république. Des actions du plus grand éclat, des exploits presque fabuleux, des événemens qui tiennent du prodige, illustreut également les deux partis, en même temps que les actes les plus atroces, les excès de la plus épouvantable vengeance, une représaille terrible, qui ne pardonne presque jamais, signaleut cette époque de nos troubles civils. Déchirée par la guerre intestine, attaquée en même temps par toutes les puissances de l'Europe, la France, après la perte de la bataille de Neerwinden, vit toutà-coup les armées étrangères se précipiter, comme un torrent, sur son territoire. Quelle énergie devaient avoir les guerriers qui, dans cette circonstance déplorable, ne désespérèrent point du salut de la patrie! Cependant, à la vue du danger, de nouvelles armées s'organisent et soutiennent long-temps la lutte avec désavantage : les soldats français s'aguerrissent par leurs défaites, les généraux se forment dans l'art du commandement en manœuvrant long-temps sur la frontière; enfin les batailles de Hondtschoote et de Watignies sont gagnées, les lignes de Weissembourg sont forcées, et la victoire de Fleurus ouvre à la France cette vaste carrière de gloire qu'elle parcourt pendant vingt années avec tant d'éclat.

Epris de la gloire de notre pays, nous publions le recueil historique de toutes les batailles, des combats, des siéges et de tous les exploits qui seront un jour pour la nation française ses plus beaux titres à

l'admiration de la postérité: simples narrateurs des faits, sans vouloir les lier entre cux et leur assigner une cause commune, tâche que les contemporains peuvent rarement remplir, nous nous contenterons de les raconter, et nous laisserons tonjours de côté les causes morales ou politiques qui ont pu les produire. Nous n'emploierons jamais d'autres ornemens que la vérité et la plus scrupuleuse impartialité. Cette qualité essentielle dans un historien, est facile à employer quand il s'agit de décrire les exploits des Français. Rendre justice à la bravoure de leurs ennemis, ce sera faire briller d'un nouveau lustre celle des héros qui si souvent les ont vaineus.

Les militaires n'ont jamais pris qu'une part passive et forcée aux dissensions civiles qui ont longtemps agité la France. Convaincus que la première vertu d'un soldat est l'obéissance, les guerriers français ont toujours eu en vue la patrie, et out toujours eru la servir en obéissant à ceux qui les commandaient. Cet amour généreux qu'inspire aux belles âmes le sol sacré qui les vit naître, était le principal mobile de leurs actions. C'est pour la patrie qu'ils s'arrachaient du sein de leurs familles, qu'ils s'imposaient les plus pénibles sacrifices; c'est pour la patrie qu'ils affrontaient avec intrépidité tous les dangers, qu'ils sacrifiaient leur vie; et en mourant, la seule consolation qu'ils aimaient à recevoir, était que leur mort scrait encore utile à la patrie.

Maintenant que, sous les auspices les plus savorables, le Roi et la patrie sont à jamais unis, ces deux

sentimens vont se confondre pour toujours. C'est en rappolant les exploits des guerriers qui nous restent, que l'on verra l'émulation créer de nouveaux guerriers dignes de marcher sur leurs traces. Nous prodiguerons donc des éloges, également mérités, aux soldats républicains cucillant les palmes de la victoire sur tous les points de l'Europe, aux royalistes vendéens versant avec joie leur sang dans les plaines de la Bretagne, aux émigrés combattant auprès du Nestor des héros français, étonnant, par leur valeur, les nations étrangères : enfin tout ce qui porte le nom français et l'a illustré, tous ceux dont la bravoure et le caractère généroux se sont signalés, auront un droit égal à notre reconnaissance et à notre admiration. Dans les guerres intestines, et même dans les guerres étraugères, l'un des partis s'égare nécessairement; mais, quand le moment de la réconciliation générale est arrivé, tous doivent trouver les uns auprès des autres les mêmes marques d'estime , et , déposant leurs armes sur l'autel de la patrie, lui faire l'offrande de leurs actions courageuses.

Nous rappellerons ici les paroles du ministre d'Autriche, présidant la dernière diète; elles pourraient même nous servir d'épigraphe: Les peuples réconciliés se sont accordé réciproquement le tribut de leur estime, pour le courage dont ils ont donné de si belles preuves en défendant leurs droits et leur dignité nationale '. Ayant recueilli plus de lauriers qu'aucune autre nation, la France u'a plus besoin d'en moissonner de nouveaux.

Moniteu: du 18 novembre 1816.

Athènes et Rome s'enorgueillissent encore par le souvenir de leurs anciens exploits. Plus heureuse, notre patrie possède ses guerriers, tous dévoués et prêts encore à se sacrifier pour elle : combien la famille auguste, qui aujourd'hui est remontée sur le trône de ses pères, doit être fière de commander à une nation enrichie de tant de gloire, et ayant en elle tant de moyens d'en acquérir de nouvelle!

L'ouvrage que nous offrons sera, par son objet même, favorablement accueilli de tous les Français qui aiment leur pays. Aucune circonstance ne semble plus convenable pour sa publication : la révolution est schovée, la guerre pour long-temps terminée, et tous les partis se calmeront d'autant plus promptement qu'ils voudront bien s'accorder l'un à l'autre les honneurs et les justes récompenses qu'ils out si bien mérités; tel fut le but que se proposa le maréchal Macdonald dans son premier discours à la Chambre des Pairs.

Lorsque le projet d'un temple de la Gloire fut conçu, on n'y cût sans donte inscrit qu'une portion des noms des guerriers français : combien de braves en cussent été exclus par la jalousie et l'esprit de parti l'Puisse cet ouvrage, où nous chercherons à rendre à chacun ce qui lui est dû, devenir, par tous les exploits qui y seront rapportés, un monument plus durable que ceux formés, chez les anciens, avec la pierre et l'airain. En effet, de tous ceux érigés par les Grees, pour conserver la mémoire de leurs héros, il ne nous est parvenu que des fragmens mutilés où les noms

sont effacés par le temps. Nous formerous donc une liste de tous les guerriers que la France a produits depuis 1792; et, en recourant à chacune des pages indiquées, on pourra recueillir la série des actions militaires d'un parent, d'un ami, d'un ancien ennemi, d'un Français, d'un héros, qui peut-être les a déjà lui-même oubliées.

Ce dictionnaire, que l'on pourrait appeler un Dictionnaire hiegraphique des militaires français, sera suivi d'un dictionnaire géographique, c'est-à-dire, d'une table indiquant tous les lieux signulés par quelque fait militaire depuis 1792.

Les batailles, les victoires, les combats de terre et de mer, les siéges, les passages des fleuves, les faits généraux et particuliers, les traits de courage, de magnanimité, de grandeur d'âme, les ancedotes publiques et privées, tout ce qui est relatif à la guerre, sera également rapporté, de manière à intéresser et tous les militaires qui s'y reconnaîtront, et toutes les personnes étrangères à cette noble profession. Afin de rendre cet ouvrage plus utile et plus intéressant, nous y joindrous les plans des combats et des batailles les plus remarquables par leurs résultats. La plupart de ces plans, communiqués par des officiers qui ont fait la guerre avec distinction, n'out pas encore paru; ils seront tracés avec une telle netteté, que l'ail le moins exercé pourra facilement saisir les positions, les marches et les attaques.

Le texte est déjà très-avancé : en a consulté tout ce qui a été écrit, sur ce sujet, cu France et ches

l'étranger. Les excellens ouvrages de MM. Jomini et Mathieu Dumas, toutes les relations particulières nous out fourni les plus précieux matériaux. On citera au bas des pages les auteurs chez lesquels on aura puisé. Nous chercherons à intéresser toutes les classes de lecteurs, en peignant les mœurs des peuples qui ont figuré dans les grands événemens de 1792 à 1815. Dans cette collection, qui doit avoir, par son objet, un caractère national, afin d'éviter toute erreur, nous rapporterons les diverses opinions. Nous avons suivi la chronologie avec une telle exactitude, que nous avons été à même de relever beaucoup de fautes de dates échappées à ceux qui out écrit trop rapidement sur cet objet. Sans entrer dans aucune discussion politique, nous ferons connaître l'ensemble de toutes les expéditions militaires, ce qui n'a jamais été fait; et nous offrirons ainsi le tableau des guerres qui avaient lieu à la même époque et dans des lieux différens.

L'ouvrage sera publié par volume de 250 à 500 pages; chaque volume sera accompagné de dix à quinze planches. On a consulté, pour les plans, tout ce qui a été fait en France et en Allemagne. L'ouvrage contiendra CENT TRENTE PLANS et plus, format grand in-8"., joints en regard du texte: voici la note de ceux dont la gravure est déjà très-ayancée:

Plans des grandes batailles, des combats de terre et de mer, sièges, marches, etc.— Ces plans sevent gravés par M. Ambroise Tardieu : son nom doit en garantir la perfection.

1792. Verdun. Longwy. Valmy. Lille. Francfort. Jemap-

pes. Anvers. - 1705. Breda, Neerwinden, Mayence, Valenciennes. Kayserslautern. Hondtschoote, Nantes. Vauban, Toulon. Weissembourg. - 1794. Saint - Domingue. Tourcoing. Bastia, Ypres. Charleroy, Fleurus, Landrecies, Nieuport, Le Quesnoy, Condé, l'Ecluse, Aldenhoven, Bois-le-Duc, Venloo. Macetricht. Nimeguo. - 1705. Roses. Quiheron. Loano. -1796, Montenotte, Millesimo, Mondovi, Kehl, Altenkirchen. Castiglione, Rastadt, Neresheim, Wurtzbourg, Bassano, Biberach. Schlieugen. Arcole. - 1797. Rivoli. Mantoue. Huningue. Neuwied. Tagliamento. - 1798. Malte. Cana. Alexandrie, Aboukir, Caire, Pyramides, — 1799, Nord-Hollande, Stochach. Mont-Thabor. Saint-Jean d'Acre. Alkmaër. Zurich, Mont-Saint-Gothard, - 1800. Heliopolis. Genes. Marengo (3 cartes). Feldkirch. Hohenlinden. — 1801. Boulogne. - 1805, Elchingen. Ulm. Trafalgar, Austerlitz.-1806, Jona. Lubeck, Pultusk, - 1807. Preussich-Eylau. Dantzick. Heilsberg, Friedland. - 1809. Sarragosse. Segovie. Zamora. Ciudad-Réal, Eckmuhl, Ratisbonne, Alcanizas, l'Adda, Essling, Tarragone. Raab. Wagram. Walcheren - 1811. Chiclana. - 1812. Valence. Witepsk. Polotsk. Smolensck. Moskowa. Malo-Jaroslawetz, Villa-Muriel, Bérésina. - 1813. Lutzen, Bautzen, Wurschen, Vittoria, Dresde, Culm, Wachau. Leipsick. Hanau. Bayonne. Dantzick.—1814. Brienne. Champ-Aubert, Montmirail, Montereau, Craonne, Paris, Toulouse, Berg-op-soom. - 1815. Ligny, Mont-Saint-Jean, Paris, etc.

## Conditions de la souscription.

On paiera un volume, à l'avance, au prix de 6 fr. 50 cent.; franc de port, 8 francs. En recevant un volume, on paiera le suivant.

La liste des souscripteurs sera imprimée avec les titres, noms, prénoms et résidence, par ordre alphabétique.

Ils seront désignés comme associés à l'éditeur, et syant concouru à créer cette entreprise française.

Il ne sera mis sous presse qu'un très-petit nombre d'exemplaires au-delà des souscripteurs inscrits : le prix sera, pour les non-souscripteurs, de 9 francs chaque volume.

Le prix de chaque volume des exemplaires papier vélin sera de douze france. Il n'en sera émis que le nombre demandé à l'avance. Un exemplaire unique sera tiré sur peau de vélin; tous les plans en seront points sur peau de vélin : le prix sera de deux cent ciuquaute francs par volume; et relié, avec étui, trois cents francs.

L'éditeur, connu par les grandes entreprises du Dictionnaire des Sciences médicales et de la Flore médicale, a répandu ce prospectus chez l'étranger, et y a recucilli de nombreuses souscriptions.

On peut voir la grande carte chez ses correspondans, MM, les libraires de toutes les villes principales.

## INTRODUCTION.

Lorsoux Rousseau, nourri des l'enfance de la lecture de Plutarque, et plein des souvenirs de l'antiquité, nous parlait d'elle avec l'enthousiasme de Phidias pour Homère; lorsque, semblable au vieux Nestor dans l'assemblée des rois de la Gréce, sa voix semblait dire à ses contemporains : « Non, siècle a dégénéré, tu n'as point vu, tu ne verras jamais « d'hommes pareils à ceux qu'enfantèrent la Grèce a et l'Italie, ces deux terres si long-temps fécondes « en races de héros»; il ne sonpronnait pas que les objets de ses vicilles admirations seraient bientôt surpassés. Son génie voyait les États de l'Europe courir à leur ruine, et n'apercevait pas le prodige que la France allait moutrer, un grand peuple renouvelé tout entier, après trois mille ans d'existence, par une révolution destinée à ébranler le monde. Tant il est vrai que notre science de l'avenir, après avoir éclaté par quelques brillantes découvertes, ne s'étend pas quelquefois jusqu'au lendemain du jour qui s'écoule.

Quel changement inattendu la France paraissait plougée dans un profond repos ; tout-à-coup la fièvre des révolutions fermente dans les veines du corps politique: la France avait un gouvernement qui semblait à l'abri des dangers ; en un jour ce gouvernement tombe et se brise presque de lui-même : la France était en paix avec les autres peuples ; un moinent la voit précipitée dans la guerre l'Que dis-je ? L'ennemi est déjà sur notre territoire, il s'avance jusqu'an cient de nos provinces. A cette nouvelle, un ori d'alarme part de la capitale, et se répand avec la rapidité de l'éclair dans tout le royaume, comme ces cris qui volaient de bouche en bouche pour aunouger à nos pères le moment d'une insurrection générale contre les Romains, leurs oppres-BCUIB.

Amsitôt, dans les cités, dans les villages, dans les hameaux, tout s'ément, tout s'empresse, tout s'assemble et demande l'honneur de repousser les légions étrangères qui out envahi la France. Ses nouveaux citoyens regardent déjà le sol natal comme un territoire sacré qui doit dévorer l'ennemi asses

dont leur courage allait bientôt faire une vérite. L'histoire des peuples libres, dans leurs plus magnanimes efforts pour le salut de la patrie, n'offre peut-être rien de comparable à l'enthousiasme que sirent éclater les Français en présence du danger. Il faudrait la plume brillante de Tite-Live, ou celle de Tacite, ranimée par le retour inespéré de l'antique liberté, pour représenter, avec des couleurs dignes du sujet, tontes les scènes du grand mouvement que nous avons vu.

L'élite de la jeunesse des villes et des campagnes accourait se ranger sous le drapeau national; des magistrats du peuple amenaient avec eux toute leur petite commune; les amis et les frères s'eurôlaient dans le même corps, et rappelaient à la peusée les alliances guerrières des soldats d'Epaminondas. Ici des adolescens pleuraient d'être refusés à cause de leur faiblesse; là des vieillards semblaient retrouver les forces de l'âge mûr pour obtenir la gloire de servir la cause générale. Quelques-uns confiaient leur jeune enfant aux soins de la patrie qu'ils allaient défendre; des épouses disaient adieu à leurs maris pleins d'une ardeur guerrière; des mères présentaient elles-mêmes leur propre fils; toutefois elles

no pouvaient consommer un pareil sacrifice sans payer tribut à la nature. Dans les rangs de cette milice civique, on distinguait, par intervalles, d'anciens soldats, semblables aux vétérans de César, répandus comme des guides et des maîtres au milieu de nouvelles levées. Mais le plus touchant des spectacles était la réunion du fils et du père marchant à côté l'un de l'autre, et destinés à courir les mêmes hasards. On ne pouvait les voir partir sans leur donner des larmes, sans faire des vœux pour que leur devouement ne fût pas récompensé par le plus affreux des malheurs.

Les compagnies, les bataillons se formaient aux accords d'une musique guerrière, aux chants qu'un nouveau Tyrtée avait créés pour de nouveaux Spartiates. On apportait sur le front de ces bataillons, remarquables par la vigueur et la beauté des hommes, les habits, les armes, les munitions donnés par la patrie ou par les citoyens. C'était à qui serait le plus promptement équipé pour marcher à l'ennemi; on demandait, on cherchait à faire l'essai de ses forces dans un premier combat, et l'on attendait la victoire des inspirations du courage. C'était l'empressement des Romains au temps de leur pauvreté et de leur vertu; mais Rome syait

encore besoin d'un dictateur pour appeler aes enfaus à la guerre; le péril de la patrie suffisait pour
réunir les Français. Au dévouement absolu que
Sparte commandait à ses citoyens, s'unissait un mélange d'instinct militaire, d'amour de la gloire,
d'émotions vives et tendres, de gafté nationale et
d'enthousiasme qui donnaient une physiconomie particulière à cette première époque de la guerre de la
liberté. Pour exprimer en un mot toute ma pensée
sur un pareil spectacle, la réunion des nouveaux
soldats de l'indépendance ressemblait à la plus belle
et à la plus brillante des fêtes nationales d'un grand
peuple.

L'ennemi fut repoussé, la Belgique envalue; les vicilles troupes de l'Europe furent battues par des enfans ou par des hommes qui n'avaient aucune expérience de la guerre; l'amour de la patrie renouvela pour nous les prodiges qu'il inspira jadis aux contemporains de Miltiade, et, depuis, aux pâtres de la Suisse et aux pêcheurs de la Hollande. Si à aette époque la sagesse et la force cussent régué dans les conseils, si le Gouvernement cût maintenu l'ordre dans l'intérieur, la discipline dans l'armée, l'obéissance parmi les généraux, peut-être en aurait pur mettre fiu à la guerre, et s'occuper à fonder les nou-

velles institutions. Mais les nations comme les individus doivent passer par de rudes épreuves pour
arriver à un état meilleur. On ne devient pas libre
parce qu'on le vout, mais parce qu'on le mérite, on
ne devient pas libre parce que l'on prodigue sa vie
sur un champ de bataille, il faut encore joindre
aux qualités d'un soldat les vertus et les pensées
d'un citoyen. La liberté enfin est au prix du sacrifice
constant de nos passions, de nos préjugés et de
notre intérêt particulier à l'intérêt général.

D'affreuses divisions détruisirent, sans retour, la touchante union des emurs; les partis se formèrent; une guerre givile et religiouse, sourdement et habilement préparée, éclats, comme un volcan, au centre de la France. L'harmonie cossa de régner entre l'armée et les généraux, entre coux-ci et les hommes qui siégesient au Gouvernement. Des revers nous ravirent nos premières conquêtes; ces revers furent des désastres, parce que l'armée, surprise par ce changement inattendu de la fortune, manquant d'ensemble et d'expérience, se trouvant, ou abandon-née à elle-même, ou trahie, perdit presque tente conflance dans les chafs qui lui restalent. Le désordre de l'administration militaire, le défaut de prévoyance, la pénurie des choses nécessaires, met-

taient le comble à cette effrayante aituation! D'un côté, notre frontière du Nord était envahie de nouveau; Valenciennes et Condé tombaient au pouvoir de l'ennemi; de l'autre, la Vendée, plus redoutable que la guerre étrangère, étendait ses progrès; l'une des armées royalistes venait assiéger Nantes et espérait l'enlever. Le dévouement généreux des habitana de cette ville et de quelques bataillous entrés dans ses murs la veille de l'attaque, fit manquer l'exécution du coup décisif que les chefs de l'insurrection avaient résolu de frapper. En effet, la prise de Nantes aurait en des résultats incalculables dans l'état des choses. Sa résistance et la défaite de l'armée cunemie sauvèrent de l'embrasement une grande partie de la France; mais la Vendée n'en resta pas moins un foyer ardent de guerre civile; la Vendée devait encore dévorer bien des victimes, jusqu'à ce qu'elle fut frappée au cœur par cette garnison de Mayence, qui a péri jusqu'au dernier homme, et qui repuse dans les sables et les bruyères du pays, à côté des armées qu'elle avait détruites par des prodiges d'audace, de valeur et d'habileté.

N'oublions pas ici une circonstance remarquable de notre histoire militaire. La mésiance naturelle aux

républiques, l'inquiétude générale, les cris de trahison qui s'élevaient de toutes parts, et particulièrement dans les armées de l'Ouest, des préventions même contre des chess qui servaient avec sidélité, avaient conduit le Gouvernement à la résolution de ne plus confier le commandement des armées à des homnies d'une caste privilégiée. Cette résolution, inévitable dans les circonstances, et prise malgré des personnages dont on ne soupconnerait pas l'opposition, ne souffrit malheureusement aucun retard dans l'exécution. Un parti ardent qui exagérait tout alors, comme les tribuns de Rome quand ils cherchaient à dépopulariser leurs compétiteurs, voulut avoir surle-champ ses généraux plébéiens. La guerre d'une armée contre la population entière d'une coutrée, cette guerre à laquelle le génie de César eut peine à suffire, se trouva confiée à des hommes nouveaux que l'on forçait quelquesois à accepter le commandement malgré leurs refus obstinés. Ce n'est pas tout : on donnait, et l'on était forcé de donner pour soldats à ces généraux de fraîche date et sans aucune expérience de la guerre, des jeunes gens levés à la hâte, découragés d'avance par des nouvelles sinistres, à peine équipés, souvent sans armes, et arrivant à l'armée au milieu d'un désordre bien propre

à leur ôter toute espèce de force morale. Il fallut payer cher l'apprentissage des soldats et des chefs. Les bonnes troupes étaient presque toutes sur les frontières, devant l'ennemi. On osait à peine en distraire quelques bataillons pour les envoyer au secours des soldats de nouvelle formation dans l'Ouest. Ces bataillons venaient en toute hâte; à peine arrivés, ils couraient à l'ennemi qui ne pouvait soutenir leur impétuosité. Malgré l'infériorité du nombre, ils taillaient en pièces, ils dispersaient des milliers de Vendéens; mais ils périssaient en détail dans des combats de tous les jours, dans des marches plus meurtrières que des combats, au milieu d'un pays dont chaque habitant avait un fusil pour tirer, et une haie impénétrable pour se désendre. Au bout de quelque temps, il ne restait plus que le cadre d'un corps d'élite. La destruction rapide de ces braves ne contribuait pas peu à décourager les jeunes volontaires auxquels ils servaient de guides et d'exemple. C'est avec de tels élémens qu'il fallait vaincre, et que l'on vainquit encore tant de fois : voilà les forces opposées, pendant cette fatale époque, à l'insurrection générale des Vondéens! Ceux-ci avaient pour eux, outre les chances favorables que leur offrait notre désorganisation, la connaissance

du pays, la sûreté des communications, tous les moyens d'une retraite ou d'une fuite exemptes de péril, le choix de la guerre de détail ou de la guerre de masse, des officiers distingués qui se conformaient au caractère et aux habitudes de leurs troupes, et des prêtres qui assuraient, en quelque sorte, au nom du ciel, la vie d'une foule de paysans simples, crédules, enthousiastes de la cause pour laquelle ils allaient mourir, avec la certitude de renattre bientôt pour combattre encore.

Jamaia l'horison de la France, naguère si brillant, ne fut plus triste et plus sombre; la consternation et la douleur étaient dans le cœur de tous les amis de la patrie. Cette nation, qui avait en elle le germe de tant de miracles guerriers, cette même nation que la forstune réservait à jouer un si grand rôle dans l'Europe sommise par ses armes, sembla pour un moment abattue, découragée, et comme résignée d'avance au plus grand des outrages. Pour mettre le comble à ce malheur, on ent recours à des remèdes violens, auxquels le corps politique n'était point préparé. In fameuse levée des trois cent mille hommes faillit allumer la guerre civile presque partout, et trouva des obstacles terribles dans une résistance causée à la fois par la déflance générale ét par des trames

habilement ourdies. On eût dit qu'une insurrection allait éclater contre le Gouvernement depuis les extrémités de la France jusques aux portes de la capitale. Ce fut là une des crises les plus difficiles de la révolution française, et le moment où un vaste plan d'attaque aurait pu porter peut-être le coup mortel à la république. La coalition ne fit rien d'asses grand et d'asses hardi; la levée, ai orageuse et si difficile dans les commencemens, s'effectua enfin; elle produisit des ressources, dont on se servit avec avantage pour arrêter, dans ses progrès, le débordement des troupes étrangères.

Alors l'Europe se déclara contre la France. La coalition de ses forces nous contraignit au développement de toutes les nôtres; la réquisition de tous les jeunes gens depuis dix-huit aus jusqu'à vingtcinq fut décrétée; cette mesure audacieuse obtint le plus prompt succès, précisément parce qu'elle n'exceptait personne, ni riches, ni pauvres, ni lettrés, ni ignorans, ni nobles, ni plébéiens. Dès ce moment, la France eut une armée vraiment nationale, c'est-à-dire, composée de tous les élémens de sa population; une armée dont aucune autre en Europe ne pouvait balancer long-temps la force matérielle, l'esprit public, l'intelligence,

l'aptitude et l'émulation. Une pareille réunion d'hommes devait faire de rapides progrès dans la science de la guerre. Les combats, les périls, les succès, les revers, avaient déjà formé d'habiles généraux; il s'en éleva d'autres sous leurs ordres, qui improvisèrent, en même temps que les jeunes soldats, leur éducation militaire. Déjà l'offensive était reprise sur quelques points; la bataille d'Hondtschoote avait donné une leçon aux Autrichiens et aux Anglais réunis sous les murs de Dunkerque, et fait connaître les Houchard, les Hoche et les Jourdan, qui s'illustraient aux mêmes lieux où Turenne avait vaincu.

De ces trois hommes nouveaux, le premier, devenu général en chef après avoir brillé à l'armés du Rhin sous les ordres de Custine, sera dévoré par la révolution; le second, âgé seulement de vingt-cinq ans, sauvera l'Alsace, et relevera la fortune de nos armes, presque désespérée sur cette frontière; le troisième, après avoir débloqué Maubeuge et déconcerté l'ennemi, qui espérait marcher sans obstacle jusqu'à Paris, donnera la bataille de Fleurus. A la nouvelle de cette mémorable journée, un cri d'admiration et de reconnaissance s'élevera dans toute la France. La nation, enivrée de joie,

verra, par une espèce d'inspiration prophétique, tous les triomphes qui l'attendent dans la vaste car-rière de gloire qu'elle a parcourue depuis avec tant d'éclat.

Qu'elle fut grande cette armée de Sambre-et-Meuse! Combien d'exploits fit naître son exemple! Quel spectacle imposant que ces quatorze armées, répandues sur nos frontières, comme un vaste réseau destiné à saisir l'ennemi qui nous pressait de toutes parts! comme elles eurent toutes, avec l'héroïsme du temps, leur physionomie particulière, qu'elles tenaient de la nature des lieux, du caractère de leurs généraux, et du genre d'obstacles et d'ennemis qu'elles avaient à combattre! Qui pas comparé la bouillante activité de Hoche à la tête de l'armée de la Moselle, avec le sang-froid de Pichegru commandant l'armée du Rhin; la reprise des lignes de Weissembourg, avec la reprise de Toulon; le déblocus de Maubeuge, avec celui de Landau; notre seconde invasion de la Belgique, avec la première? Qui n'a pas opposé notre course rapide sur les glaces de la Hollande, et la prise d'une flotte par un corpa de cavalerie, aux brillans exploits des soldats qui escaladaient les Pyrénées, et sautaient de montagne en montagne dans les retranchemens

ennemis? Un jour ces mêmes soldats descendront du sommet des Alpes, et foudront sur l'Italie avec la rapidité d'un torrent! La guerre n'est plus pour nous une alternative de succès et de revers, elle est une suite non interrompue de triomplies! Dans ces temps d'enthousiasme, mais aussi de fureur portée jusqu'au délire, quel est le citoyen qui n'ait point été consolé par le récit de nos victoires? elles semblaient s'appeler et se répondre sur tous les points de nos vastes frontières. On eut dit qu'un génie, planant au-dessus de nos armées, leur donnait en même temps le signal du combat et de la gloire. Il y avait effectivement un génie particulier pour elles, c'était la patrie! Nos guerriers en armes sur des montagnes voisines du ciel, ressemblaient aux Athéniens et aux Spartiates en présence des soldats du grand roi.

Les Français n'avaient pas seulement ce trait de ressemblance morale avec les défenseurs des anciennes républiques; le luxe, la mollesse et les excès de toute espèce étaient bannis de leurs armées. Elles ne trainaient pas avec elles cet attirail oriental, cette immense quantité de bagages, de voitures, de chevaux, de domestiques et de superfluités, qui jettent les chefs dans de si grands embarras, et changent

quelquefois de simples revers en désastres irrépatables. Les généraux étaient pauvres et partageaient presque toutes les privations du soldat; ils s'orrus mient beaucoup de loi et très-pen d'enx-mêmen. N'ayant pas de richesses ou de butin précieux à conserver, ils ne songenient qu'à presliguer leur vie à la tête des troupes. La furce de l'armée tennit à m composition, au mode libéral de l'avancement, à un régime sérère et simple, à des travaux continuels, à des latigues saus cour ronaissautes, à l'habitude des périls et des chances de la guerre. L'ascendant des généraux tenait à leur vie toute militaire, à leur modération, aux exemples qu'ils doumient, à leurs grades obtenus sur le champ de bataille, cu présence des soldats témoins de leurs actions et juges de leurs services. Eufin la liberté, jalouse et quelquefois injuste et cruelle, comprimait saus cesse le pouvoir militaire, qui a taut de penchant à l'indépendance et à l'usurpation; jamais elle ne permit aux généraux ni d'éluder les ordres du Couvernement, ni de compromettre, pour une vaine gloire, la vie des citoyens et les destinées de l'État. La réunion de tous ces élémens de succès communiquait à nos opérations une harmonie, un ensemble, une confiance, une vigueur d'exécution,

qui contraignaient la fortune à se déclarer pour nous et à rester fidèle à nos drapeaux.

De cette école austère, et semblable à celle qui formait les Fabricius et les Camille pour la gloire et le salut de leur patrie, sont sortis-une foule de généraux illustres. Elle nous a donné Regnier, Delmas, Éblé, Souham, Michaud, Grigny, Ambert; Dugommier, Augereau, Moncey, Pérignon, Masséna; Leval, Chérin, Vandamme, Marceau, Grenier, Klein, Richepanse, D'Hautpoul, Le Moine, Hédouville, Lecourbe, Debelle, Lefebvre, Ney, Champiounet, Bernadotte et Macdonald; Kleber et Désaix, ces deux mémorables pertes de l'armée; Pichegru, le conquérant de la Hollande; Hoche, le sauveur de l'Alsace, le pacificateur de la Vendée; et enfin le général Moreau, la seconde réputation militaire de l'Europe.

A côté de ces généraux déjà fameux, s'élève l'homme qui doit un jour en faire ses lieutenans, et les conduire à la conquête de l'Europe. Jusques ici, la France a défendu son territoire avec un admirable courage, ou tenté quelques excursions au-dehors; maintenant elle va rejeter, pendant dix années, la guerre sur le pays ennemi, et mourrir ses armées aux dépens des peuples étran-

gers. La première opération du nouveau général est une invasion. A peine a-t-il pu se montrer à l'armée, que la France apprend la défaite sanglante des Autrichiens et la conquête de la Lombardie. La liberté et son nom magique, dont Bonaparte sentait alors toute la puissance, présidait ou semblait présider. à cette expédition. Les peuples nous regardaient comme des biensaiteurs. Rien de plus brillant que les deux premières campagnes d'Italie. Quatre armées ennemies détruites l'une après l'autre, aux journées de Montenotte et de Millesimo, d'Arcole et de Rivoli, la prise de Mantoue après la levée du siège de cette place pour courir à une victoire signalée, la paix glorieuse qui suivit ces exploits, au moment où Hoche, à la tête de la nouvelle armée de Sambre-et-Meuse, allait écraser par une dernière victoire l'armée autrichienne en Allemagne, resteront comme des monumens. Un nouveau capitaine vient de prendre son rang dans le sidule et dans l'histoire.

innovation hardie, le nom de soldats aubà celui de citoyens ou de défenseurs de la petrie dans les premières proclamations du général, fut d'autant plus remarquée par les observateurs, qu'elle contrastait davantage avec les mots de liberté,

d'indépendance des pouples, dont ces proclamations étaient remplies. Elles décelaient dans Bonaparte l'homme qui avait résolu de s'emparer de l'armée et de se la rendre propre. Il employa tous les moyeus pour parvenir à ce but, les uns nobles et légitimes, les autres pout-être moins dignes de lui. Ou l'accuse avec raison d'avoir commencé à corronpre le principe de l'institution militaire que le temps nous avait donnée et que des gouvernamens faibles avaient déjà laissé ultérer, comme de sunestes réactions avaient auéanti l'esprit public dont la France tirait toute sa force. Bonaparte chercha le premier à remplacer les vertus, austères du soldat français par l'amour des richesses; il tenta les généraux par des largesses immodérées, moyen de curruption dont il ne vit que les avantages présens, et non pas les conséquences éloiguées. Il substitus l'enthousianme de la gloire à l'amour de la patrie, et sit fermenter dans les cœurs, avec des passions générouses, des levains d'avarice et d'ambition personnelle. Dès ce temps, il dissit en considence à amis : Je serai le Brutus des rois et le César de France. Il a tenu parole pour son malheur et pour le nôtre.

Une paix de courte durée, et bientôt de nouveaux

revers presque aussi étonnans et aussi rapides que nos triomphes, occupent alors la scène. Ils étaient encore dus aux mêmes causes, à la faiblesse, à la désunion des membres du Gouvernement. Dans cet intervalle de honte et de malheur, apparaissent, comme de brillans météores sur un horizon nébuleux , nos victoires d'Égypte. Cette expédition, qui semble être le roman de notre histoire militaire, a une couleur particulière, et sorme à elle soule un épisode complet, où la guerre et son théâtre, les arts et la politique, les sciences et l'administration, les découvertes du génie et l'ignorance profonde des barbares, l'opposition des religions et des mœurs, les avantages et les revers, le départ et l'élévation aubite du premier général, l'héroïsme inutile et la mort cruelle du second, la possibilité des plus grands résultats, et la funeste issue de l'entreprise, présentent au lecteur tout l'intérêt d'un ouvrage d'imagination dans un récit qui n'a rien de fletif, ni les lieux, ni les personnes, ni les choses. Les Romains avaient mis l'Égypte au nombre des provinces de l'empire; mais ni leurs conquêtes, ni leur séjour, n'offrent un spectacle aussi dramatique que celui de notre apparition dans ces contrées, qui pouvaient donner la plus précieuse des colonies à la

métropole, et nous conduire à l'exécution du projet de renverser dans l'Inde la puissance de l'Angleterre.

Quand Bonaparte, revenant d'Égypte, aberda sur les côtes de Proyence, l'expédition d'Irlande n'offrait d'autre résultat que la perte des quinze cents braves nommandés par l'intrépide Humbert ; l'armée qui avait envahi Naples sous les ordres de Championnet et de Magdonald, avait été forcée d'évacuer ses conquêtes: la nouvelle armée d'Italie, remise avec tant d'imprudence aux mains de Schérer, et battue bien plutôt par les fautes de son général que par les Autrichiens, venait de perdre encore la bataille de Novi : Mantoue allait tomber eutre les mains de l'ennemi. Joubert était tud, Hochemort, Kleber ahsent, Moreau sans emploi, sana crédit et sana popularité, malgré un grand et géné. roux service rendu à la patriet les étrangers campaient aur nos frontières du Nogd et du Midi, attaquaient la Hollande défendue par le général Brune, et occupaient la Sujane. Massana neul, toujours cher à la victoire, durantit les Russes à Zurich, nous sauvait d'une invesion qui elleit mettre en feu toutes nos provinces du Midi, et soulever de nouveau celles de l'Ouest. Ce service est immortel; il place la général Massens au nombre des capitaines qui out mérité la reconnaissance de tout un peuple,

Le Gauvernement tembait en ruine et demandait un chef: Hache, a'il cat encare vocu à l'épaque du 18 brumaire, aurait pu conteater la première place et l'occuper avec distinction; car il y avait en lui un général et un hamme d'état. Toutespia, sa vie, cousaerée toute entière au triomphe de la liberté, na permet pas de peuser qu'il eût voulu asservir les Français. La mort de ce grand citoyen fut une perte et peut-être une calamité. Bonaparte ae présenta. comme une espérance de salut; il fut accepté et devait l'être. La France avait besoin d'une main ferme et. exercée pour la retirer de l'ablme dans lequel ellastait tombée par la faute de ceux que les calculs de la plus misérable ambition avaient placés à sa tôte. Tout périssait. Il fallut réorganiser en même temps le Gauvernement, l'administration, les armées et les finances, frappés de la même dissolution. La ordation de l'armée de réserve, sa marche à travers le mont Saint-Bernard, son irruption en Italie, le passage du Rhin, les batailles d'Hohenlinden et de Marengo, la paix qui auivit cette dernière, résultat incapéré du talent de Bonaparte à saisir l'occaaion favorable, et à profiter de tous ses avantages pour dictor un traité à l'ennomi le jour même de la victoire, replacérent la France au rang qu'elle

n'aurait jamais dû perdre. lei s'offre nécessairement aux hommes du métier une utile et curieuse
comparaison entre les deux théâtres de la guerre,
les deux campagnes, les deux succès et les deux
rivaux. Mais on ne peut refuser à l'un d'eux le mérite
de la célébrité, de la grandeur et de la précision des
préparatifs qu'il avait faits pour assurer le triemphe
de l'une et l'autre armée. Les militaires paraissent
penser que, dans cette partie importante de l'art de
la guerre, il mérite l'une des premières places entre
les capitaines qui ont eu à remuer de grandes masses
et à conduire de vastes entreprises.

Pourquoi faut-il que la carrière des combats n'ait pas été formée pour nous sans retour à cette époque brillante, où vengés de tous nos revers, rétablis dans notre gloire et dans nos conquêtes, nous pouvions jouir long-temps des douceurs de la paix, et nous élever à la plus haute prospérité? Quel rôle imposant nous cussions joué, emrestant au milieu de l'Europe dans un repos pleia de force et de dignité, comme Frédéric II après que victoires! Quel ascendant nous eussions obtenu en servant de médiateurs entre les peuples et les rois, en favorisant, par notre sage influence, des réformes nécessaires, et réclamées par l'opinion, en contribuantà répandre

autour de nous le bienfait de la liberté, sans qu'il fût acheté par le malheur des princes et par le sang des nations! Tout motif, tout prétexte, toute excuse eussent été enlevés à des guerres nouvelles; et combien une conduite si conforme à notre situation, à nos besoins, à l'esprit du siècle, à la saine politique, aurait épargné de désastres et de bouleversemens à l'Europe!

La rupture inopinée du traité d'Amiens rouvrit l'arène sanglante des combats, et appela de nouveau les nations de l'Europe à figurer sur le théâtre de la guerre. Les Anglais parurent d'abord seuls dans la lice avec nous. C'est contre eux que fut dirigée cette expédition de Boulogne, qui ne donna pas des soucis médiocres au célèbre Pitt, le plus irréconciliable et le plus dangereux de nos ennemis. Des esprits superficiels ont pu tourner cette expédition en ridicule, mais l'Angleterre la vit comme une chose très-sérieuse. Elle avait doublement raison de la craindre. L'esprit national des Français était alors au plus haut degré d'exaltation contre un gouvernement qu'ils regardaient comme l'ame de toutes les coalitions, et le chef de toutes les entreprises formées contre eux. La France aurait alors donné dix armées l'une après l'autre pour aller

combattre l'Angleterre sur son propre territoire. A ces dispositions redoutables d'un grand pouple prêt à se mettre de nouveau sous la protection des tempêtes, suivant la belle expression de Pitt, se joignit un véritable danger. Il y eut un moment où les flottes françaises, espagnoles, hollandaises, réunies à la slottille, dans la Manche dégarnie de vaisseaux ennemis, auraient pu traverser la mer presque sans obstacles, et porter une armée de héros, animés du profond sentiment d'une haine nationale, sur les rives de l'Angleterre, alors dénuée de moyens de désense. Si des soldats français avaient mis une sois le pied sur le sol britannique, tout le monde aurait voulu venir à leur secours, et partager leur gloire. Ceux qui gardent la mémoire des choses, attestent que telle était alors la direction de l'esprit public parmi nous, et que ce récit n'a rien d'exagéré. Le hasard qui sit manquer une entreprise presque certaine, par laquelle le monde aurait éprouvé de grands changemens, est un de ces retours de la fortune, si fréquens dans l'histoire des individus et des peuples. Nos rivaux avaient apprécié la grandeur du péril qu'ils venaient de courir; dès-lors ils adoptèrent un système de désense générale; et mirent leur pays à l'abri de toute insulte; la possibilité

d'une nouvelle entreprise s'évanouit pour jamais. A peu près dans le même temps, ils échappèrent, par l'événement de la mort de Paul-I", aux terribles conséquences d'une union de la France et de la Russie, et d'une invasion de l'Inde, savorisée et conduite en grande partie par cette puissance. Quoique l'intérêt de tout un peuple et son salut parlent si haut dans la question de savoir de quel côté vint la nouvelle guerre du continent, nous n'émettrons point d'opinion à cet égard; cette question n'est point de notre sujet Nous nous contenterons de rappeler à nos lecteurs avec quelle joie l'armée d'Angleterre se vit tout-àcoup ramenée sur le théâtre de ses anciens triomphes. La marche de cette armée à travers la France fut un prodige d'ordre et de célérité; elle avait la prosonde conviction de sa force, le pressentiment de la victoire, et courait avec enthousiasme au-devant des légions de l'Autriche, qui s'avançaient à marches forcées vers nos frontières.

Alors commença la grande guerre et le système des grandes invasions dont nos guerres précédentes, et même celle de Naples, n'avaient été que le prélude. Cette campagne, terminée en trois mois par l'incroyable succès d'Austerlitz, au moment où de sages délais et la réunion de toutes les forces

ennemies pouvaient nous perdre, eut tout l'éclat des campagnes d'Italie, avec un caractère de prévoyance, de maturité qui leur manquait. Jamais le général en chef ne conduisit les opérations militaires avec plus de sang-froid et de supériorité; jamais la guerre ne ressembla davantage à un jeu savamment combiné, dans lequel l'un des joueurs, sur de la victoire, conduit son adversaire de perte en perte à sa ruine, et lui porte quelquesois de ces coups terribles dont on ne se relève point. Si rien n'est plus hardi que notre irruption jusqu'au fond de l'Allemagne, rien n'est plus héroïque que nos combata du Tyrol, plus magique que la prise de l'armée renfermée dans les murs de la ville d'Ulm, plus propre à enthousissmer les soldats que ces proclamations, dans lesquelles nos opérations futures et nos infuillibles triomphes étaient annoncés d'avance. La veille de la betaille d'Austerlitz et le récit de cette mémorable journée appartiennent aux plus beaux temps de l'antiquité. Dans cette hataille, comme dans toute la campagne, il régna entre les maréchaux et les autres officiers la même émulation de gloire que nous avions vue entre les défenseurs de la république ; seuls ou sous les yeux du nouvel empereur, abandonnés à leur génie ou conduits par le

sien, ils se montrèrent partout supérieurs à l'ennemi et à cux-mêmes. Quant à l'armée, le souvenir de ce qu'elle sut, excitera à jamais l'admiration des hommes de guerre. Les vainqueurs du Rhin, de la Sambre, de la Moselle, des Pyrénées, de la Hollando et de l'Helvétie, les vétérans de la république, mélés aux débris des premières légions d'Italie, à quelques braves venus de l'Orient et à nos jeunes soldats, formaient une espèce de représentation de toutes les armées qui avaient résisté à l'Europe. Jamais peut-être on ne vit une telle association de gloire et de triomphes. Presque tous les soldats savaient la guerre; presque tous avaient une blessure ou une couronne à montrer. La nation se rappelle encore les exemples que donna, au milieu d'eux, cette garde, le cœur de l'armée, la terreur de l'ennemi, la réserve de la fortune. Où est-elle maintenant cette immortelle armée d'Austerlitz? Elle est couchée cà et là dans les sables de la Prusse, dans les gorges de l'Espagne, dans les boues de la Pologne, dans les déserts de la Russie, arrosés de son saug; mais elle n'a point péri sans illustrer ses derniers soupirs par des victoires signalées. La patrie a senti profondément cette grande perte, et n'a pu la réparer.

La paix est saite avec l'Allemagne; nous avons maintenant des démèlés avec la Prusse dont nous avions suspecté les intentions pendant notre dernier débat avec l'Autriche et ses alliés. La bataille d'Iéna se donne, l'armée canemie est écrasée en un jour, Magdebourg pris, et la Prusse dévorée. Cependant la Russie s'avance, quoiqu'un pru tard, au secours de sa nouvelle alliée. Suwarow, vainqueur en Italie, au temps des Scherer et de la dissolution du corps social en France, ensuite échappé, par miracle, des mains du vigilant Masséna, dont les ordres ne furent pas exécutés ayec la célérité ordinaire aux Français, avait fait une réputation imposante aux Russes. Les bateilles de la Trébia, gagnées sur nous par un acharnement sans exemple, les représentaient à l'imagination de nos soldats, comme les plus redoutables de nos ennemis. La campagne d'Austerlits, en les déponillant du prestige de terreur dont ils étaient : environnés jusque là, ne leur avait point ôté la réputation de courage, de patience, et de mépris de la mort, qu'ils s'étaient faite depuis les guerres de l'Allemagne contre Frédérie II. Notre armée et son chef s'attendaient à une lutte opiniatre; ils ne se trompalent pas. Autant la campagne de Prusse avait été courte, brillante et décisive, autant celle de l'ologne

fut disputée, difficile et soumise à des alternatives de revers et de succès. Malgré la valeur de nos troupes et le dévouement des habitans du pays pour nous, l'armée française eut prodigieusement à souffrir de l'ennemi, de la saison, du climat et de la détresse. Golymin et Pulstusak, combats d'une couleur si sombre, furent les sanglans préludes de la bataille de Preussich-Eylau, l'une des plus terribles du siècle. L'armée française, dont les corps n'étaient pas tous réunis, tomba, pour sinsi dire, sans le savoir, au milieu d'une armée de quatre-vingt mille hommes, qu'un brouillard, tout-à-coup dissipé, lui montra rangée dans le plus bel ordre, et dans une position formidable. La victoire se déclara pour sous; mais le récit en fut si affreux, qu'il répandit lhorreun et la consternation en France. Le méconwatement était alors au plus haut degré; l'opinion Publique accueillit es succès comme une délaite, Présago assuré de notro ruino; et je ne sais pas si l'égrement n'alla pas, dans un certain nombre, jusqu'à désirer un désastre qui mettrait fin à la guerre. C'est dors qu'un général, moins recontmandable peut-être par sa valeur sans dgale, que par sa généreuse franchise, répondit avec la colère de la douleur, à une question du maître, sur la Pologne : « Je pense que ce a pays ne vaut pas le sang du dernier caporal de a l'armée :. »

A la bataille de Preussich-Eylau, l'armée fut hésoïque, presque sans fruit pour sa gleire, du moins dans l'opinion de la France attristée et injuste à ce moment, mais les ennemis, qui avaient espéré nous enterrer sur le champ de bataille même, conqurent la plus haute idde de la constance et de la bravoure de nos soldats. Il faut louer, dans le général, la résolution de tont supporter, plutôt que de faire, sous quelque prétexte que ce fût, un pas rétrograde après l'affaire d'Eylau. Nous devions, non-seulement conserver notre position pour constater la victoire aux yeux de l'Europe, mais encore profiter de l'éponyante qu'une défaite inattendue avait jetée dans les rangeennemis. Notre armée, soutenue par son chef, sourdà tous les conseils d'une fausse prudence, et à l'opinion de ses plus intrépides lieutenans, passa plus de trois mois en présence des Russes, et au milieu des souffrances comme des privations les plus oruelles. Gependant, la prise merveilleuse de Dantzick par le marechal, Liefevre, l'un des héros de Fleurus, et le succès d'Heilsberg, calmèrent un peu l'inquiétude générale; mais ces avantages n'auraient fait qu'une 44 Co marrichal Lawren.

diversion passagère, si la bataille de Friedland n'était venue rassurer et consoler le France, satiguée d'une lutte sanglante dont elle ne pouvait prévoir la fin. Quel changement de scène! quel rapide passage du découragement et du malheur à la plus brillante destinée! L'armée qui pouvait rester ensevelie dans les neiges de la Pologue, triomphe sur les bords du Niémen. Le général, qui pouvait y trouver sa ruine, conclut une paix glorieuse; il devient l'ami du plus puissant des souversins; il fuit des rois, donne des Etats, et se montre l'arbitre, sinon le mattre de l'Europe. En même temps, la politique change; l'Angleterre a perdu sa cause au tribunal suprême des nations et des princes; elle se trouve rejetée du continent; le continent forme avec uous, et contre elle, une confédération de toutes les forces et de toutes les volontés européennes. La fortune ne pouveit rien faire de plus pour un homme; Bousperte devait le sentir; il devait se rappeler aussi que ceste même sprtune, a des retours funestes; qu'alle reprend ses bienfaits avec jois et qu'elle se platt à précipiter le sayori qu'elle a élayé le plus, haut. Mais modérer, son propre, cour, et arrater l'essor de ses projets, est plus difficile que de valucre le monde. dia in the

Nous avions fait la guerre aux rois pour notre inz

dépendance, maintenant nous la fuisons à un peup Ie pour l'ajouter à notre empire, en lui donnant un maître. Peut-on marquer d'une manière plus forte l'étonnante déviation de principes à laquelle nous avions été entraînés; peut-on prévoir par des signes plus certains le terme encore éloigné de nos prospérités? Nous avons changé de rôle. Jadis nous étions les héros de la patrie, des Romains ou des Spartiates armés pour la défense de la liberté; nous ne sommes plus maintenant que les premiers soldats du monde. Les nouveaux ennemis que l'on nous a faits ne sauraient soutenir le choc des 16gions de César; ils n'en savent pas assez pour nous combattre en bataille rangée; leur perte serait infaillible s'ils avaient l'imprudence de se désendre contre nous avec des armées régulières. On ne les verra pas non plus trouver en eux le sublime élan que la liberté fit éclore parmi nous; les insurgés ne montreront pas sur'le champ de bataille cette brillante valeur, qui est l'attribut particulier des Français; mais ils trouveront dans leur pays, dans leur caractère, dans l'amour de l'indépendance, dans leur fierté nationale, dans la soif de la vengeance, dans les anciennes habitudes transmises de race en race aux ennemis des Maures, les moyens d'une résisunce terrible; et les vainqueurs de l'Europe seront urrêtés dans le cours de leurs triomphes.

Ce n'est pas toutesois que notre armée n'ait donné en Espagne les plus rares exemples d'intrépidité, de patience et de talent militaire; que nos soldats n'aient atteint, dispersé, détruit les Espagnols sur les rochers les plus inaccessibles de leurs montagnes; que nos généraux n'aient battu leurs armées, pris leurs citadelles et leurs ports, gouverné leurs provinces avec une autorité absolue, et maintenu dans des royaumes entiers une paix profonde et une entière sécurité. Madrid et Lisbounc sont tombés entre nos mains. Nous avons livré de mémorables batailles aux Anglais, aux Espagnols et aux Portugais réunis. Notre supériorité était telle que nous aurions encore conquis l'Espague malgré les secours que l'Angleterre lui envoyait, si l'isolement, les dissensions, les rivalités, le morcellement des forces, le défaut d'une autorité sentrale et redoutée, la privation des récompenses militaires, et les grandes diversions faites par d'autres guerres sur le continent, n'avaient secondé puissamment nos adversaires. Mais après avoir conquis un pays, il faut pouvoir le conserver, voilà ce qui était hors de notre puissance. Nous avions aliéné le cœur des peuples, exalté en eux tous les genres de fanatisme, attiré sur nous la fureur des haines nationales, nous devions périr à la fin; des armées ne réduisent point à l'esclavage un peuple qui préfère la mort à la perte de son indépendance.

L'Europa apprit alors par quels moyens on pouvait nous vainare, et l'Allemagne concut l'espérance de accouer le jong que nous lui avions imposés on nous voyait engagés dans une lutte opiniatre où nos braves lágions périssiant tour-à-tour; la querelle ne tarda pan à delater entre nous et la puissance qui regrettait la suprématie en Allemagne. Le gouvernement autrichien excelle dans les préparatifs militaires, il prévoit les choses de loin, et se trouve prêt sous tous les rapports quand il commence la guerre i il fit marcher en Italia et sur le Rhiu de nombreuses phalanges soutenues par des levées immenses de voluntaires, et menaça en même temps Strasbourg et Mantoue. Le début de la campagne offrit un apectacle remarquable : notre armée n'émit point encore arrivée; son chef, pressé d'arrêter les ennemis et de frapper l'opinion en Allemagne et en France par des coups d'éclat, combattit au milieu des Saxons et des Bavaroiscontre laure compatriotes, et remports, aux journées d'Ech mülli et de Ratisbonne, des victoires qui nous conduisirent une seconde fois à Vienne.

Peu de temps après nous allons chercher les Autrichiens aur la rive gauche du Danube, nous livrons bataille à Esling : la rupture imprévue de nos ponts inquieto l'armée, que le prince Charles, instruit de cot événement, pousse avec vigueur, et veut jeter dans le Danube; mais le maréchal Masséna était présent : la garde et lui opposèrent un rempart impénétrable à l'ennemi. Le malheur de nos armées dans cette journée s'accrut encore par un nouveau sujet de deuil; on perdit le maréchal Lasues, surnommé le Bayard moderne: sa mort fit un vide dans l'armée et parut être d'un sinistre présage. Une constance plus admirable que des victoires nous ordonna de rester dans l'île de Lobau, où se firent avec une iucroyable activité les préparatifs d'un nouveau passage du Danubo; il y out là des travaux dignes des Romains. La journée de Wagram mit fin à la campagne et à la guerre; dans cette affaire le maréchal Masséna se montra digne de sa réputation ; le vainqueur de Raab, le général Macdonald se surpassa luimême et obtint le bâton de maréchal sur le champ de bataille, ainsi que le général Oudinot, son digne compaguon d'armes; le commandant en chef conduisit en personne le grand mouvement qui décida la victoire. Aux yeax de l'observateur, notre fortune, encore brillante, penchait déjà vers le déclin : on ne trouvez dans la campagne de Wagra m ni ataille d'Austerlits ni paix de Tilsitt.

Désormais le cœur saigne à la lecture de nos annales, et je n'aurais pas la force de retracer les évémens de la guerre, si la nation avait laissé voir
quelque faiblesse dans ses revers; mais elle les a
supportés au contraire avec la constance de Rome
après les batailles de Cannes et de Trasymène. Loin
de désespérer jamais de la fortune, elle a déployé la
plus étonnante activité à réparer ses pertes; et si le
chef de l'Etat avait eu une sagesse égale au courage
des Français, s'il n'avait pas mis son inflexible volonté
à la place de l'opinion publique qui voulait la paix,
au moment décisif où la victoire nous avait rendu les
moyens de traiter d'une manière honorable, nous
n'aurions pas vu la France envahie et les étrangers
dans la capitale.

La campagne de Moscou avait commencé trop tard; un événement extraordinaire, la perte de vingt mille chevaux en une nuit, vint l'inaugurer d'une manière sinistre et retarder encore les opérations. Néanmoins notre marche jusques à Moscou fut une suites de victoires, mais de victoires sanglantes, éclairées par l'incendie des villes, et marquées par la

sureur de l'ennemi qui ravageait tout dans sa suite. Le combat affreux de Smolensk n'était qu'une faible image de l'épouvantable bataille donnée sous les murs. de l'ancienne capitale des Czars. Rien ne put résister à notre armée, composée des corps qui avaient combattu à Wagram, des troupes d'élite retirées d'Espagne, et des réserves qu'un bon régime militaire avait formées pendant deux années de paix, ou plutôt d'une trève qui annonçait la guerre. Tont le courage et toute la fermeté des Russes furent terrassés par notre audace; leurs soldats ne pouvaient plus tenir devant nous. Maîtres de Moscou, nous disposious encore de la fortune; un acte de patriotisme qui inspire de l'admiration et de l'horreur à la sois, brûla cette ville, mit un obstacle invincible à la paix, et nous perdit sans retour. Nous pouvons le dire aujourd'hui que le malheur permet toutes les vérités à notre orgueil national, il n'y avait peut-être que des Français qui fussent capables de supporter leur affreuse position, et de gagner encore des batailles au milieu de tant de sléaux, de la faim, de la soif, des privations de toute espèce, des rigueurs extraordinaires d'un climat meurtrier. Tout ce qui honore l'espèce humaine etant un titre de gloire pour les nations en général, nos ennemis cux-mêmes doivent citer avec admiration le passage de la Bérésina. par notre armée. Nous étions dans une extrémité telle qu'il ne devait pas revenir un Français à Paris pour raconter la nouvelle de notre désastre : le fleuve fut franchi. D'autres se sont plus à étaler sous les yeux des lecteurs français le spectacle de toutes nos calamités, ils ont eu la patience de peindre en détail les différentes soènes de notre désastre; loin de nous le courage d'imiter une si déplorable exactitude. Il vaut mieux payor un tribut d'éloges et de reconnaissance à l'étonuante armée qui porta nos armes jusques audelà de Moscou, aux généraux qui partagèrent ses périls et sa détresse, et rendirent à la patrie les restes glorieux de tant de légions. Honneur et reconnaissance aux généraux Morand, Gudin, Friand, Gérard, Compans, Maison, Legrand, Broussier, Partouneaux, Haxo, Pajol, Séhastiani, Latour-Maubourg, Nansouty, Montbran, Sorbier, Lariboissière, Saint-Germain, Corbineau, Berkeim; aux maréchaux Victor, Mortier, Oudinot, Saint-Cyr, Lesebvre, Soult, Davoust, Macdonald, et au prince Eugène ! Honneur et regret aux braves qui sont morts loin de leur patrie. soit en enfonçant les bataillons de l'ennemi et en escaladant ses redoutes, soit en supportant des souffrances inouïes avec une constance héroïque! La patrie qui

numens, mais la terre entière sert de tombe aux héros qui succombent avec gloïre.

Si jamais nos soldats out montré à quel point il est difficile d'abattre leur force morale, c'est assurément au retour de cette fatale expédition. Les débris de nos légions avaient à peine touché la Pologne, et retrouvé quelque moyen de subsistance sous un ciel devenu moins rigouroux, qu'ils remportaient déjà des aventages sur l'ennemi. On le repoussait partout où il se présentait. La France, profondément affligée de la perte d'une si belle armée, ne se laissa point décourager. En moins de quatre mois, une autre armée parut en ligne et gagna la célèbre bataille de Lutzen, bientôt suivie de celle de Wurtchen, et de notre entrée triomphante dans Dresde, aux acclamations de tous ses habitans. Dans ces deux journées mémorables, parce qu'elles marquent l'époque où, en profitant avec sagesse des nouvelles faveurs de la fortune, nous pouvious conclure encore une paix glorieuse, les généraux Souham, Girard, Lauriston, Kellermann, Devaux, Dulauloi, Drouot et Compana, les maréchaux ducs de Raguse, de Trévise, de Dalmatie, d'Elchingen, de Reggio, de Tarente rendirent les plus importans services, et sjoutérent à

leur réputation. La défaite de ses vieilles troupes par des soldats dont la plupart n'avaient jamais vu un comhat, causa le plus grand étonnement à l'ennemit une trève fut conclue. Il fallait continuer la guerre et pourauivre ses ayantages avec une vigueur sans exemple. ou s'arrêter dans sa course et s'accommoder avec les puissances étrangères. Ou fit précisément le contraire. Dés-lors la politique européenne prit le dessus sur nous; les défections arrivèrent, comme on devait le prévoir, apres l'exemple de la Prusse. L'Autriche a'était ausai déclarée contre nous, et son influence devait entraîner les puissances secondaires de l'Allemagne. Vainement la bataille de Dreade vint encore illustrer nos srmes par une victoire semblable à celles où des armées captives étaient les monumens de notre triomphe, il fallut céder à l'ascendant de la fortune contraire. Abandonnés sur le champ de hataille même par des alliés qui tournérent leurs armes contre nous, nous perdimes la bataille de Leipsick, malgré le auccès des deux journées précédentes : la campagne fut décidée à notre désayantage. Dans les malheurs qui suivirent cette défaite, la France, toujours généreuse, donna des larmes au prince Peniatowski. Ce héros se précipita dans l'Elster, plutôt que de se rendre, et mérita les honneurs qu

sa patrie lui a rendus, d'accord avec un prince qui sait honorer le nom polonais.

Pouranivia dana une retraite déaordonnée par des armées victoriauses, nons churcs brancoup à souffrir sans doute; mais avant de rentrer sur la terre natale, non noldata remportèrent une victoire complète, à Hanau, aur l'armée qui avait juré de leur fermer la route de la France. Ne quittona pas l'Allemagne, en théatre de nos succès passés, et maintenant de nos revers, sans rendre une delatante justice. à coux de ses guerriers qui ont combattu contre nous ou avec nous. Les premiers out donné en face de nos troupes tous les exemples de courage et d'héroïsme; les seconds, notre patrie ne les distinguait pas de aea proprea défénaeura ; ila ont été Françaia dans la guerro, ila le aeront encore dana nos annales. Parmi ees enfans adoptifs de la gloire nationale, l'histoire placera sana donte au premier rang les Polonais. ven intropiden noldata, ven genereux vitoyena, qui avaient mérité de nous le bientait d'une constitution qu'ils out obtenue de la magnanimité d'un grand souversin. Puissent-ils se reposer long-temps su sein de la paix et d'une sage liberté!

Lei la seène change : les vainqueurs de l'Egypte, de Madrid et de Moscou vont être attaqués à leur tour

dans leurs foyers. Toutes les armées se donneront rendez-vous en France; la guerre ne sera pas à huit cent lieues de Paris, elle sera presque sous ses murs; il faudra défendre pied à pied le territoire de la patrie. Quel sujet de réflexion pour les princes comme pour les peuples qui seraient tentés d'aspirer à la domination universelle, et d'adopter des idées si manifestement repoussées par la civilisation actuelle de l'Europel Il y a un accord unanime entre les militaires, pour assurer que notre campagne de 1814 est une des plus étonnantes que nous ayions jamais faites. On concevra saus peine cette opinion, quand on voudra mettre en comparaison notre faible armée, avec le nombre de celles qui nous étaient opposées. La victoire nous suivit, presque partout, et déjà les ennemis avaient fuit les préparatifs d'une retraite, quand un hasard imprévu leur ouvrit le chemin de la Capitale. Au resto, si le chef de l'Etat cut voulu appeler à temps la nation au secours de la patrio, s'il oût osé confier aux Français le soin de leur propre défense, tout annonce que la glorieuse résistance de notre armée se serait changée en un triomphe. J'ose dire cette vérité, sans craindre que les princes, ni les peuples, qui ont voulu avec raison reprendre leur indépendance, s'offensent du profond sentiment qui me fuit croire à la dignité du caractère national, et aux moyens de salut que la France renfermait dans son sein.

J'ai d'ailleurs pour garans de cette opinion, les immenses préparatifs que l'on avait faits contre nous, et les témoignages d'estime accordés à l'armée et à la France, par les souverains de l'Europe. Bonaparte craignit que la nation ne vint lui demander une constitution libérale après la victoire; il craignit de se voir arracher le pouvoir absolu; et incapable de s'accoutumer à l'idée de baisser la tête devant l'autorité des lois, il aima mieux perdre le trône, que d'y rester par le secours du peuple français. Il avait les mêmes pensées à son retour, elles ont eu le même résultat. Une grande gloire militaire avait fait illusion aux Français, mais le charme était rompu. Instruits à l'école de l'adversité, ils étaient rentrés avec joie dans la jouissance de leurs droits politiques; ils voulaient vivre désormais sous l'enpire d'une constitution, sous le règne d'un prince sage, ami de la paix et de la liberté publique; on leur laissa voir l'ancien despotisme eaché sous le manteau d'une trompeuse popularité; dès lors, la seconde chûte de Bonaparte était certaine : l'Europe n'avait pas besoin d'amener un million d'hommes pour l'abattre.

Tel est le tableau de la guerre qui vient de fuir. L'Amérique, l'Asie, l'Afrique et l'Europe ont été pour nous des champs de bataille. Nous pouvous dire encore plus justement que les Romains du temps d'Auguste i où sont les fleuves, les mers, les rivages, les champs qui u'aient point été arrosés de notre sang? Des races d'hommes ont disparu tout entières en quelques années de la surface de la terre. Quel sujet de deuil et d'affliction pour les amis de l'humanité! Pourquoi faut≖il que rien n'ait **pu** conjurer de pareils malheurs? Pourquoi nos premiers débats n'ont-ils pu être apaisés par l'intervention d'une haute sagesse unie à une grande autorité? One nous serions heureux maintenant, ai lea différena partia, ayant abfuré toute haine, et fait à la patrie un généreux sacriflue de l'exuès de leurs prétentions respectives, nous avaient permis d'adopter, dès le commencement de nos divisions, le pacte social que nous possédons aufourd'hui, ce pacte où les droits du trône et du peuple sont consacrés, où l'heureux équilibre des pouvoirs nous préserve des dangers d'une seule chambre, tandis que l'autorité d'un monarque inviolable devient la première garantie de la liberté publique! O France! è ma patrie! que de pertes tu as faites! Combien on t'a enlevé de généreux cufans

qui scraient maintenant ta force, ton orgueil et ta richesse! Profite du moins, avec toute l'Europe, de la leçon terrible que tu viens de recevoir. Les discordes civiles sont le plus grand des fléaux; elles détruisent la prospérité des untions, elles amènent la guerre qui dévore toutes leurs ressources après avoir détruit leur liberté. Tu as fait assez pour la gloire, nime à présent la paix, qui, scule, peut assurer ton indépendance et réparer tes malhours. Elève à côté de tes nombreux trophées les merveilles du génie, du commerce et des arts. L'Europe a admiré tes exploits, donne-lui maintenant de plus doux exemples. Le premier rôle t'est réservé encore si tu veux y prétendre. Tu es l'afnée de presque tous les autres peuples en civilisation, tu peux tenir le sceptre des sciences et des lettres; conserve ces innocens avantages, et défends par de nouveaux progrès, cette suprématie-sans danger. Mais il est surtout une grande et utile leçon, que tu peux donner aux autres nations. Qu'elles apprennent de toi à éviter les déchiremens des révolutions, à réclamer leurs droits avec les armes de la raison, et non pas avec celles de la force. Applique-toi à user sagement du présent que ton prince t'n fait. Que la constitution, fruit de sa sagesse, soit pour toi l'arche sainte! écurte tous les profanntours qui voudraient y tougher, et environne-la toimême d'un respect saus bornes. Montre aux rois que lour autorité est plus grande, plus assurée sous une constitution, que dans un régime où leur pouvoir auprême n'a point de limites; enseigne aux peuples à aimer le règne des monarques soumis aux lois, et à connattre la véritable liberté, qui n'est ni dans la ligence, ni dana les troubles civils. Si ces nobles leçons tirées de ton exemple, obtiennent l'influence dont elles sont digues, tu seras la hienfaitrice de l'Europe et peut-être du monde. En suivant ces maximes, ton indépendance ne saurait courir de daugera; mais si jamais elle pouvait être menacée, bannis toute crainte sur ce premier intérêt d'un peuple; en faisant des citoyens, tu feras des guerriers, et tu trouveras toujours dans ton soin une race de héros semblables à ceux qui ont conquis l'admiration de la terre, et qui, jusques à leur dernier soupir, seront prêts à verser leur sang pour ta cause.

# VICTOIRES, CONQUÈTES,

**DÉSASAMES. NEVENS ET GIL ENNES GAVIL LE** 

## DES FRANÇAIS,

है। क्षित्र के बहुर अब

### LIVRE PREMIER.

PREMIÈRE COALITION.

#### CHAPITRE PREMIER.

ANNÉE 17119.

Combat de Quiévrain. — Prise de Burentray. — Deroute de Marquain. —
Combat aux la Chianelle. — Prise et rechturar de Courtray, d'elichies. —
Rhous de Landau, — Prise de Laugus, de Verdure. — Laudat de Valuy.
— Invasion en Siavoie. — Prise de Epite, de Vertus. — Enge de l'Alte
Retraine des Prussions. — Siège de Thionvelle. — Prise de Mayence — Bataille de Journappes. — Prise de Mons. — Combat de Lintourg. — Prise de
Ruselles, de Turbanost, de Liège, d'Auvers. — Combat de Buis d'AschePrise de Namur, — Combat de Francisco — Prise de Verviers. — Combat de Buis d'AschePrise de Namur, — Combat de Francisco — Prise de Verviers. — Combat de Buis d'Asche-

Dispérantes causes, que l'on fait remonter jusqu'au règne 1783--1793 de Louis xiv, mais qui n'out point encore éte hien determinées, avaignt amené en France la nécessité de plusieurs reformes.

1989-1504 Déa le commencement du règne de Lonia ver, l'esprit d'inmovation, avant concern des grandes erises politiques, avait mailed feeting for the total and the feeting and a section of the mailed feeting the feeting of qu'une tempéte chilente allait s'élever sur la France, lersque los disputos dos parlomens aver la com viment tunt à compla falco delator. Los parlemens avalent reliad l'emeglaterment de plusteurs édits lurantes ; soutenus par la favour populaire, de apportaient and Anlontés toyales une résistance fragnishus innaitée, et Lands syr, qui , mareau Titus aur le trône , went jamais en yne que le bonhem de la nation française, désespé rant do ramem i l'indre par les vides ordinaires, résultit, sui l'avia de ann ministre Calemne, de conveguer une assembles des mitables du royanne

> Cietto assemblée se régnit le 13 février 1711/4 elle n'ent mint le resultat que la com en attendait. Le roi , pour assu rer la tranquillité publique, et armer aux moyeux de dind muni les charges de l'Etat, ayant remplacé les mitaldes più les étata générana , cona et finent convoquéa le 5 juillet ryllt, of thiront long promine abone to 5 mais the Lo monarque, dana aon diacoma d'onverture, donna de nouvelles prenyes de son amont pour la nation. La France, en suivant la poble impulsion donnée par son chel suprême, pouvait encors éhe anniver; mais de ridientes que elles de présènne entre les fints athoughairt front on anaroning state set transporter and transporter le mal, et prodipitérent vers sa ruine la première et la plus ancienne manarchie de l'Enrape

L'ardre de la mildeau et relui du elegé refusient de de liberer en commun avec le flora état. Celui ci, dont la repré. aputation (d'après les consells donnés au roi par M. Nocher. gul avait ameedie à M. de Calimne dans le ministère des finames) égalait en munière les dons antres, prit liérement le delight of an investigation of the particular of the second are application of it, thirty is all applicable particular the contract of assemblée nationale, en invitant les deux autres ordres à se 1787-1792. joindre à lui. Plusieurs membres de la noblesse et du clergé se rendirent d'eux-mêmes à cette invitation. Le 27 juin, le roi témoigna que les dissidens lui feraient plaisir en renoncant à toute scission : ceux-ci se hâtèrent de lui obéir, et la réunion devint complète.

Toutefois les ordres privilégies voyant que leurs prérogatives allaient être attaquées, et la cour elle-même, inquiète du mouvement révolutionnaire qui se préparait, se réunirent pour arrêter ce torrent à sa source. Treute mille hommes de troupes furent appelés autour de l'assemblée et de la capitale ; des bruits alarmans sur les intentions réciproques se répandirent. Le peuple de Paris, méconnaissant l'autorité royale, et confondant la cause du monarque avec celle des courtisans qui l'entouraient, se livra à une grande agitation. Le 11 juillet, la déclaration des droits fut proclamée dans l'assemblée. Le 13, le peuple forca l'hôtel des Invalides, et s'empara des armes qui s'y trouvaient déposées. La journée du 14 vit la prise de la Bastille, la première et la plus redoutée des prisons d'état du royaume. Cent mille hommes armés, auxquels se joignirent une grande partie des gardes françaises et des soldats d'autres corps, s'en emparèrent presque sans résistance. Le 15, le roi se rendit sans escorte à l'assemblée. Le 17, il vint à Paris, où il fut reçu par deux cent mille hommes sous les ordres de Lafayette, nommé commandant-général, et par Bailly, nommé maire de Paris. La garde nationale de la capitale fut créée, et trois millions de gardes nationaux furent organisés, à l'instar de ceux de Paris, sur la surface de la France. La force militaire elle-même, entraînée par le mouvapent insurrectionnel, refusait son appui à l'infortuné Louis xvi, désormais trop faible pour lutter avec avantage, et retenir le pouvoir qu'il avait hérité de ses pères. Le roi, assailli dans son palais à Versailles, par une populace mutinée,

1787-1792. après avoir, ainsi que sa famille et ses gardes, couru des dangers dont il fut sauvé par la garde nationale de Paris, qui s'y était portée dès la veille, fut amené dans la capitale, et forcé d'y fixer son séjour.

> Les princes de l'Europe ne virent point sans inquiétude un grand peuple détruire ses anciennes institutions, proclamer le mépris des trônes, et donner aux nations le funeste exemple de la révolte et de l'anarchie. Ils ne pouvaient envisager sans terreur le fanatisme révolutionnaire s'avancer vers leurs Etats, et menacer d'y produire les mêmes excès et d'y porter ces idées de liberté, au nom desquelles l'antique monarchie des Français s'écroulait avec tant de fracas. Déjà ils sentaient la nécessité de s'unir entre eux pour s'y opposer; mais de tous les intérêts humains, ceux des rois étant les plus difficiles à concilier, l'empereur d'Allemagne, Léopold, et Frédérie-Guillaume, roi de Prusse, surent d'abord les seuls qui se liguèrent : cette première coalition contre la France fut arrêtée entre ces deux souverains, à Pilnitz, le 27 août 1791. Ils déclaraient ne prendre les armes que pour rétablir l'ordre en France, et promettaient de les déposer aussitôt que Louis xvi aurait ressaisi les rênes du gouvernement, et surmonté les factions qui lui disputaient son autorité.

> La mort de Léopold et l'acceptation de la nouvelle constitution de l'Etat par Louis xvi, retardèrent le commencement des hostilités; mais l'assemblée nationale, sur la proposition du roi lui-même, décréta, le 20 avril 1792, la guerre contre François ii, roi de Bohême et de Hongrie, qui, loin de redresser les griefs dont elle se plaignait, augmentait le nombre de ses troupes sur les frontières, et menaçait la liberté et l'indépendance de la France. Alors fut resserrée, par de nouveaux nœuds, l'alliance entre la Prusse et l'Autriche; et, dans le même moment, ces deux puissances, qui avaient déjà mis sur pied des armées considérables, les réunirent, les approchèrent

de la frontière de la France, et se préparèrent à envahir ce royaume par trois points à la fois, la Flandre, l'Alsace et la Champagne.

1;87--1702

Cependant l'armée française ne montait pas à cent mille hommes; sa cavalerie était faible; ses officiers avaient presque tons émigré, et aucun service n'était organisé. Mais, au nom de cette liberté qui alors exaltait toutes les têtes, de nouveaux guerriers vont naître; du milieu des soldats vont tout-à-coup s'élever des généraux dont la gloire éclipsera toutes les gloires anciennes; et ces généraux, comme Pompée, n'aurout qu'à frapper du pied la terre pour avoir des soldats, et former ces semées qui, pendant vingt aus, vaineront l'Europe étonnée, et lui feront craindre un asservissement universel.

#### COMMENCEMENT DES BOSTILITÉS.

Combat de Quiévrain '. — Le gouvernement français ayant déclaré la guerre à François 11, roi de Bohème et de Hongrie, s'occupait des moyens d'ouvrir la campagne avec avantage, et de devancer les préparatifs de l'ennemi. Les guerriers les plus distingués de cette epoque, étaient les maréchaux Rochambeau et Luckner, les géneraux Lafayette et Dumouriez. Gelui-ci tenait le portefeuille des affaires étrangères, et avait puissamment contribué à faire prendre à la France l'initiative dans la grande lutte qui se preparait. Les trois premiers commandaient les seules armées que la France cût alors à sa disposition. Rochambeau était en Flandre, Luckner en Alace, et Lafayette campait sur la Moselle, près Metz. Deux vis partageaient le conseil des ministres. Rochambeau, qui connaissait l'état de détresse dans lequel se tronvait la France, voulait que les armées se tinssent sur la défensive; mais

28 avril 15p). Belgique.

' Journaux du temps, -- Dictionnaire des siéges et batailles, -- Tableau Marique, -- Jomini , etc.

1792. Belgique. Dumouriez, dont l'esprit actif et remuant se plaisait dans les entreprises extrêmes, parlait en faveur de l'offensive. Les efforts que les Belges venaient de faire récemment pour secouer le joug de la maison d'Autriche, faisaient concevoir, au ministre des affaires étrangères, l'espérance que les Français seraient reçus comme des libérateurs par un peuple que tourmentait le besoin de rompre ses chânes.

La guerre était donc imminente; mais le ministère constitutionnel avait voulu laisser aux alliés le tort de commencer les hostilités. Le plan de campagne, concerté sons le ministre Narbonne, avait été que, dans ce dernier cas, Lafayette entrerait en Belgique à la tête de quarante mille hommes, et scrait soutenu par l'armée de Rochambeau. Lorsque le parti qu'on appelait jacobin parvint au ministère, Dumouriez en fut le chef, et changea le projet. Le 21 avril, le maréchal de Rochambeau partit de Paris pour se mettre à la tête des troupes françaises rassemblées en Flandre, Le 24, il recut l'ordre de faire exécuter un plan de Dumouriez qui ne lui avait pas été communiqué; et, en conséquence, le 27 suivant, le général Biron, qui commandait sous ses ordres le camp de Famars, s'avança avec six bataillons et six escadrons pour s'emparer de Quiévrain. Ce poste militaire, le premier qui se trouvât sur la frontière ennemie, était occupé par un faible détachement de l'armée autrichienne aux ordres du général Beaulien. Biron n'ent point de peine à dissiper l'ennemi et à s'emparer de Quiévrain, où il campa le 28 avril. Le lendemain, il se met en marche pour attaquer les avantpostes de Beaulieu, qui occupaient les hauteurs de Boussu, et / défendaient les approches de Mons. Après un combat où les Français restèrent vainqueurs, Biron se porta sur Mons, dont Dumouriez croyait les habitans disposés à donner, les premiers, le signal de l'insurrection; mais, contre son attente, aucun mouvement n'ayant en lieu à l'approche du général

1792. Belgique.

français, il craignit d'être attaqué par les forces supérieures du général autrichien, et donna ordre à ses troupes de rétrograder jusqu'à Boussu pour y passer la nuit. Tout était tranquille dans le camp, lorsque, vers dix heures du soir, les ciuquième et sixième régimens de dragons montent à cheval, sans ordre, et se retirent au grand trot en criant : « Nous sommes trahis ». Biron accourt; il est entouré par les mutins qui voulaient l'entraîner avec eux; cependant, secondé par Dampierre, colonel du premier de ces corps, il réussit à en ramener la plus grande partie; le reste continue à fuir jusqu'à Valenciennes, en criant toujours qu'ils sont trahis, abandonnés par le général Biron, qu'ils accusent d'avoir déserté, et publient sur leur passage qu'un gros de cavalerie ennemie a pénétré dans leur camp. Biron, voyant alors qu'il ne peut plus compter sur ces troupes, ordonne la retraite pour le lendemain à la pointe du jour. Elle commençait à s'effectuer, quand le général Beaulieu se mit à la poursuite des Français avec la plus grande partie de ses forces, pendant que l'autre manœuvrait pour les tourner. Vivement inquiété par les troupes légères autrichiennes, Biron se replie précipitamment. Une retraite qu'il se proposait de faire dans le plus grand ordre possible, devient bientôt une déroute complète. Les Français ne s'arrêtent qu'à Quiévrain. Les Autrichiens profitent de leur victoire; ils tombent sur les Français, qui, frappés encore de terreur, n'opposent qu'une faible résistance, et sont forcés à rétrograder en désordre jusqu'à leur camp de Famars. Deux cent cinquante Français restèrent morts sur le champ de bataille, cinq pièces de canon et un grand nombre de prisonniers tombèreut au pouvoir des vainqueurs. La perte éprouvée par le général Biron , dans cette première affaire , eût été beaucoup plus considérable encore, si le maréchal de Rochambeau, informé de ce désastre, ne se fût pas avancé audelà d'Huin avec trois régimens arrivés la veille à Valenciennes,

17 ju. Beignjus. et n'eût pes placé sur les hauteurs de Sainte-Sauve, huit pieces de canon, qui arrêtèrent les Autrichiens, et favorisèrent la retraite des Français.

sB avril. Allemagne

Prise de Porentrai : — Il était impossible de commencer une guerre sous des auspices plus malheureux. L'indiscipline etait à son comble. On était parveuu à semer les alarmes parmi les troupes, à ébranler la configuee que le soldat doit avoir dans les géneraux. Des régimens entiers, parmi lesquels on eite Royal Allongand et les hussards de Saxe, émigraient ou passaient à l'eunemi. Si les coalisés cusseut su profiter de cet etat de désorganisation presque général, ils auraient pu se promettre les plus prompts succès; mais ils agissaient avec une lenteur qui déjà auronçait le peu d'uniou qui régnait entre eux, et un leger avantage, remporté par l'armée du Rhin, vint relever le courage des Français, et laver la houte des deux échees qu'ils venaient d'essuyer.

Le marechal de Luckner, qui commandait un camp de douze mille hommes, établi a l'extrémite de la Basse Alsace, entre Lauterbourg, Landau et Weissembourg, charge le général Custine de pénétrer dans la province de Porentrui, qui appartenait a Levêque de Bâle, et dout l'occupation paraissait necessaire à Luckner, pour mettre cette portion de frontière à l'abri d'une invasion. Custine, à la tête de deux mille hommes commandes par le général l'érrière, et suivi par trois bataillous d'infanterie, une compagnie d'artillerie et trois ceuts dougous, entre dans la principante, et somme Porentrui de se rendre. Quatre cents Autrichiens étaient dans la place; mais le prince evêque ne voulant pas soutenir un siège, leur defend de résister, et se retire avec eux à Bienne en Suisse, Custine, vainqueur sans avoir combattu, prend possession de Porentrui, et fait élever des ratranchemens

<sup>\*</sup> Moniton, ... Jomini, ... Dictionnaire des sièges et batailles, ... Tableau bistorique, ... Relation des sièges.

sur la montagne de Laumont, pour défendre les défilés de Fribourg, Bienne, Bâle et Soleure.

1792. Alleungne.

> op avril. Belgique.

Déroute de Marquain . — Le général Biron avait échoné, comme nous l'avons dit, dans son entreprise sur Quiévrain et Mons. Le marcchal de camp Theobald Dillon faisait en même temps, sur l'ournai , une tentative semblable, dont l'issue était encore plus malheureuse. Sorti de Lille, où il commandait, avec dix escadrons, six bataillons et six pièces de canon, il rencontre le général-major autrichien , comte d'Happoncourt, campé avec trois mille hommes sur les hauteurs de Marquain. En un moment les éclaireurs ennemis attaquèrent cenx'des Français, et ce monvement presagenit que l'intention du géneral antrichien était d'en venir à un engagement général. Cependant Dillon avait ordre d'éviter toute espèce de combat. Damouriez avait și bien persuade qu'il suffirait aux Français de se montrer pour determiner les Belges en kur faveur, qu'aucune disposition n'avait été prise en cas d'attaque de la part des troupes autrichiennes. Dillon voyant done l'ennemi s'ébranler pour venir à sa rencontre, donné l'ordre de la retroite. Quelques signes d'insubordination, qui Fétaient manifestés parmi ses soldats, depuis son départ de Lille, lui prouvant qu'il devait peu compter sur cux, rendaient cette mesure encore plus necessaire. An premier monvement rétrograde que font les Français, l'ennemi tire au bisard quelques coups de canon , dont les boulets n'intreignent pas même les derniers rangs de l'armée de Dillon. Cependant telle était alors la défiance du soldat français envers ses généraux, que, de même qu'à Quiévrain, une terreur panique s'empare des escadrons qui convraient la retraite. Au bruit du canon, qui tonnait vainement derrière eux , ils preument l'épouvante, et se jettent sur l'infanterie, en criant :

ŀ

Journaux du cemps, - Déctionnaire des auges et batailles, Tabl. historique,
 Jouini, - Mémoires de Damouries.

1792. Belgique.

« Sauve qui peut ; nous sommes trahis. » Ce mouvement et ces cris repandent la confusion parmi les Français. Quatro canons, leurs caissons, les bagages sont abandonnés par les charretiers, et l'armée entière se jette pêle-mêle sur la chaussée, fuyant vers Baisieu. En vain le général Dillon tente d'y rallier les fuyards, avant que les ennemis les atteigne ; des cris tumultueux, des apostrophes insultantes, se font entendro autour du général : il est même atteint d'un coup de pistolet, que lui tire un de ces fucieux. En même temps les Autrichiens surviennent : l'alarme est générale, et cette cohne de troupes désorganisées traverse précipitamment Baisient, continnant à fuir vers Lille. A peine sont-elles arrivées dans cette dernière ville, qu'il se forme, en dedans de la porte de Fives, un rassemblement considérable de soldats des différens régimens composant la garnison. Le colonel du génie Berthon, qui avait accompagné le général Dillon, est arrêté par eux, pendu à l'un des créneaux de la place, et misest pièces. Telle est la fureur aveugle qui les transporte , qu'ils se jettent sur trois on quatre prisonniers ennemis qu'on rameuait, et les égorgent. Cet excès d'actrocité ne peut encort assonvir la rage de ces làches. An moment où ils se couvraient de houte par cet abominable oubli des droits de la guerre, le malheureux Dillon, déjà blessé, rentrait, conduit dans une voiture : ils s'élancent sur lui , le massacrent à coups de fusil et de baïonnette, arrachent son cadavre de la voiture, le trainent dans les rues jusqu'à la grande place, où ils le jettent dans un feu allume avec les enseignes de plusieurs auberges voisines. Arthur Dillon, frère de Théobald, vint en personne porter ses plaintes à l'assemblée. Les assassins furent punis , et la veuve de l'infortuné général obtint une pension pour élever ses enfans.

13 pan. Combat sur la Glisaclla 1. — Près de deux mois s'étaiont

Moniteur, - - Dictionn, des sièges et batailles, - Jomini, - Tabl. hist. s
 Mémoires de Demouries.

1792. Melgique.

is en tâtonnemens respectifs de la part des Français i coalisés. Les échecs essuyés dans les deux premières ives d'invasion, avaient fait renouveler la discussion sur n de campagne. Pendant ce tempa, Lafayette avait reçu quartier-général de Metz l'ordre de se porter à Givet, coopérer au monyonient de l'armée de Flandre. Il fit ra troupes et sa grosso artillerie que marche de cinquanteues en cinq jours; mais, en arrivant à Givet, il fut prédes désastres de Quievrain, et porta à Abouville une garde de trois mille hommes. Une division de ses troupes t un combat près de Philippeville. Rochambeau , Lae et Luckner furent appelés à Valenciennes pour être tés. Dans une adresse, envoyée par eux au ministre de rro, Servan , qui avait succedé à M. de Grave , ils di-: a Qu'ils avaient unanimement reconnu que, s'il était liciable à la patrie d'avoir déclaré la guerre dans un nt où les dépèches des généraux démontraient qu'aules armées n'avait été mise en état de la faire, la sin de la France avait été bien empiree par le projet d'atde la Belgique, qui, en faisant débuter les Français a revera, avait en même temps désorgaulsé les moyens de succès. « Cependant ils convincent que le maréchal er ferait une irruption en Belgique par la Flandre ma-, tandis que Lafayette se contenterait d'occuper le camp ché de Maubeuge avec une partie de son armée, Car maréchal de Rochambeau, indigné de la manière dont t été traité par le ministre, qui ne lui témoignait auonfiance, avait donné sa démission de commandant de v du Nord. Lafayette , qui sonhaitait le retenir, avait ofréunir les deux armées du centre et du Nord, sous les . de Rochambeau ; mais l'envoi de Luckuer à l'armée de mbeau , sous l'honorable prétexte d'y servir comme **vo**re, parut à Rochambeau une insulte de plus, pulsqu'elle

179a. Belgiques était fondée sur une fausse supposition qu'il avait perdu la confiance des troupes. Luckuer se rendit au camp de la Madeleine, près Lille, dans le dessein de se porter sur Courtray. De son côté, Lafayette, après avoir quitté le camp de Givet, s'etait porte sur Maubeuge, dont il occupa le camp retranche, placant son avant garde à Glisuelle, en avant de Manbenge. Il avait jeté des ponts pour tomber avec le corps d'armée sur le flanc de l'ennemi, s'il venuit à attaquer son avant garde. Le 13 juin , cette avant garde, commandée par le general Gonyion, est attaquée par le géneral Clairfait, sort de Mons pour la combattre. Un violent orage survint en ce moment ; et Gonvion , surpris , est bientôt obligé de se défendre avec desayantage. Clairfait, profitant du desordre dans lequel il venait de jeter les Français, les force à la cetraite. Gouvion est emporte d'un coup de canon. Lafayette, dès qu'il est averti du danger de son avant garde, se porte rapidement à son secours avec tout son corps d'armée; le combat se rête blit un instant; mais les Antrichieus, se voyant près d'être entourés par des forces superieures , se retirent à leur tour , & les Français reprendent leur position.

Lafayette se borne, comme on en etait convenu, à quelque monvemens pour inquieter l'ennemi et empédier que cette portion de leur armée n'allât troubler l'expedition de Laukener sur la Flandre maritime. C'est dans un de ces monvemens que le jeune colonel Victor Latour Manbourg, si celèbre de puis comme officier général de cavalerie, attaqua un corpt ennemi avec son regiment de chasseurs et quelque cavalerie légère, et leur fit une centaine de prisonniers. Ces petits enne bats aguerrissaient nos soldats, mais les liens de la discipline étaient toujours relâchés!

ı 8 juin.

Prise et reddition de Courtrey 🔧 — Après être resti

<sup>🤚</sup> Communiqué par le géneral \*\*\*,

Montem, "Jonnai. Diet. des sièges et batailles, — Relat. des sièges,

ւրրա. Ռոկուրա.

quelque temps dans son camp de la Madeleine, et y avoir pris les mesures nécessaires pour rétablir la discipline militaire parmi ses troupes, le maréchal de Luckner se porte en avant le 17, et le lendemain il se présente en personne derant Courtray pour s'en emparer. Douze cents Autrichiens compaient au-devant de la ville, et osent entreprendre de se défendre contre les dix mille hommes dont Luckner était accompagné. Sagement répartie, cette faible garnison que commandait le colonel Mylius, arrête en effet pendant une heure etdemie les troupes françaises par une vive fusillade. Pendant ce combat , Laickner , qui , malgré son grand âge , n'avait tien perdu de son ancienne valeur, prit part lui même à l'action, et animuit ses troupes par son exemple. Ses officiers, Mrayés de l'audace avec laquelle il se portait aux premiers rangs, lui représentent que son devoir de géneral est de se conserver pour son armee, a Laissez, mes amis, leur dit Luckner, les balles respectent les braves. » Les Antrichiens, après un combat aussi inégal, furent obligés de céder; les Français entrérent en vainqueurs dans la place qu'ils ne purent garder. L'armée antrichienne fut renforcee de ce côté, et Luckner n'étant point sontenu, fut oblige d'évacuer Courtray, le 30 juin, pour secourir la frontière menacée.

Reddition d'Orchies 1. -- Dumouriez, après avoir été nommé ministre de la guerre et avoir fait renouveler tout le reste du ministère, était tombé en defaveur auprès du roi, au bout de quelques joues, et avait éte rejoindre l'armée de Luckner. Ce dernier ne réussit pas dans l'opération offensive sur la Flandre maritime dont il s'était chargé. Après son succès de Courtray, il cent voir plus de difficulte qu'il n'en avait prévu, et souhaita lui même de revenir. Le nouveau ministre de la guerre, département que Dumouriez avait pris et gardé

14 juillet. France₄

Moniteur, — Tableau historique, — Detionnaire des seges et batalles, — Jonnial, — Mémoires de Dumonries.

1791. France.

pour si peu de temps, consentit à ce que cette opération m Mt pas poursuivie : d'ailleurs on avait des nouvelles de la mais che de la grande armée coalisée, qui, sons les ordres du duc de Brunswick , se portait vers le Rhiu. Lorsque Luckner res vint à Valenciennes, Lafayette, qui n'avait été chargé que de se maintenir à Manbenge, proposa au maréchal une attaque combinée, partant de Valenciennes et de Manbenge, et arrivant à la fois sur les positions antrichiennes, près de Mons, à pett près au point où s'est donnée quelque temps après la célèbre Dataille de Jemappes. Luckuers'y refusa obstinément. Ces détails et les lettres des deux généraux furent publiés pen amés. lorsque l'assemblée législative appela à sa barre l'officier du génie Bureau de Puzy. Le conseil du roi partagea alors la dé fense de la frontière en deux parties ; Lafayette commanda il Dankerque jusqu'à Montmédy, Luckner depuis Lougwy jusqu'an Rhin, pendant que les Antrichiens cherchaient à 🛤 arrêter par des démonstrations en Flandre, telles que l'attaque d'Orchies. Le duc de Saxe-Teschen, campé près de Mons, ava envirou vingt mille hommes , détache , dans la muit du 13 au 14 ciuq mille Autrichiens, commandés par le général-major comb de la Tour et le colonel Keim, et les envoie s'emparer d'Orchies. Ces troupes marchent toute la muit; et. à deux heurs du matiu , elles paraissent à la vue de la ville. Orchies se trouve ainsi investio avant même que Desmarets, qui v commandait, s'en filt apercu. Il n'avait que six cents hommes de troupes, dont un bataillon de la Somme faisait partie, et deux pièces de canon, pour tous meyens de défense. Attaqué à l'improviate dans une place qu'il n'avait pas encore en le temps de fortifier, Desmarets oppose eependant une résistance opiniâtre au assaillans. Les Autrichiens s'élancent avec foreur contre 🛍 portes de Lille et de Donai. Le bataillon de la Somme accourt pour leur résister, et se signale par sa belle défense. Le capitaine Dutay combat glorieuscment à la tête de ce bataillan,

iņps. Fram<del>s</del>

et soutient long temps les efforts de l'ennemi. L'obsencité de la unit favorisait d'ailleurs les assiégés; elle était telle que deux bataillous autrichiens tirèrent l'un sur l'antre; mais à la pointe du jour, au moment où l'ennemi voyait à diriger ses coups, il fallut céder, et les Autrichiens entrètent dans la place, qui, dès le lendemain, fut reprise par le général Mammé, accourn à la tête des troupes rénues des camps de Mande, de l'amars et de la garmson de Donai.

Quelque temps après ces événemens, les deux commandans Michel des troupes françaises sentirent qu'il était pressant de \® porter avec des troupes du côté de Longwy et de Mont... hely, et de prendre position sur la Chiers, en face de la trouve de Lardguan, après avoir fait quelques légers changemens pour conserver les régimens de leur armée les plus à portee. d'eux, ce dont nous ne parlecions pas si ce monvement insignillant n'avait été l'objet de quelques recriminations l'àcheuses : Les deux généraux arrivèrent aur la frontière long-temp-avant demienti; le marechal Luckuer ac plaça derrière Longwy; Lafayette poussa une forte reconnaissance du côte de Luxem. bourg , en avant d'Arlon et dans les Ardennes, I es ennemes, en ao retirant, furent attaqués par la división du general Lereneur ; les Français eurent à regretter la perte de l'adjudant général Demiottes, officier distingué. Lafayette occupa la poution de Munson et le camp retranché de Sédan. Pendant me les générans faisaient des dispositions militaires les plus propres à recevoir l'armee de la coalition, les factions intérieures paralysaient en partie les efforts de nos guerriers. La fayette avait cru devoir aux dangers interieurs de son pays de dénoncer les entreprises des agitateurs par une lettre écrite à l'Assemblée, de sou camp de Manbenge, le 16 juin 1-91, et lorsque, le vo du même mois, le roi fut insulté dans son palais par une émeute, ce genéral se presenta sent à la barre de l'Assemblée, pour exprimer les sentimens de l'armée sur

1799. Frauce.

cet attentat, et en demander justice. On doit reconnaître que les troupes ne participaient point à l'esprit de trouble et d'anarchic qui agitait alors la capitale et prépara la catastrophe du 10 soût. On voit, dans les mémoires les moins suspects de ce temps, que, dans le péril qui menaçait la vie du roll et de sa famille. Lafayette leur proposa de les accompagner le Compiègne, où quelques-unes de ses troupes veilleraient à leur sûrcté, et où le roi pourrait, par une proclamation constitue tionnelle, réfuter les calounies, et dissiper toutes les inquiétudes répandues par la malveillance. On voit aussi, dans les mêmes mémoires, qu'une lettre de Coblentz, écrite par le dui de Brunswick , détourna ce malheureux prince d'accepter cette proposition salutaire, dans l'espoir où l'on était alors que les armées coalisées viendraient à Paris le délivrer, sans le forcer a l'humiliation de devoir encore une fois son salut à des hommes de la révolution.

M de Larochefoucauld Liancourt, commandant une division en Normandie, fit dans le même temps une autre proposition de ce genre, ce qui montre combicu l'on pouvait compter sur la disposition des troupes pour la sureté du roi, et pour le maintien des lois constitutionnelles de 1791, sentiment qui avait alors l'immense majorité de l'opinion nationale. Cette proposition fut refusée, comme l'avait été celle de Lafayette, d'après la lettre du duc de Brunswick dont nous venons de parler, et aussi parce que les serviteurs du roi qui l'entouraient, craignaient qu'il ne fût obligé de se rejeter de plus en plus sous l'influence des amis de la nouvelle constitution!

12 aufit.

Blocus de Landau \*. - Pendant que, sur la frontière, les Français hésitaient sur le parti qu'ils devaient prendre dans la grande lutte militaire qui se préparait, des événemens bloc

<sup>\*</sup> Communique par le genéral \*\*\*.

<sup>\*</sup> Monitem, - Dictions. des sièges et batailles, - Jomini, Tabl. historiq.

Lauren

Mus important par lettra attitra dianatrettera, ac passaient à Pais. Une désorganisation totale avait lieu dans le gouvernement, et l'infortuné Louis xvi, prisonnier au milieu de ses suhts, n'avait plus la force nécessaire pour s'opposer aux menées 🌬 intrigans qui étaient parvenus à naurper son autorité. Dumouries venuit de auccéder, dans le commandement de l'armée Mu Nord, au général Lafayet e, qui fut proscrit par le parti Evolutionnaire dont il avait refuse les offres séduisantes. A vant dauitter son armée, de général, vraiment patriote, prit toutes la précautions nécessaires à la silveté des divers corps qui la impossiont; et secompsgné d'un petit nombre d'officiers qui artagenient son péril, il tomba, en cherchant à gagner un ays neutre, entre les mains des troupes coalisées. Là comaenea cette longue captivité dont il fut délivré par suite des clatantes victoires de l'armée française. Obéissant au grand mivement politique qui s'operait, les troupes rassemblées sur es divers points du royaume pour le défendre, s'occupaient ien plus des discussions de l'assemblée nationale que des iuérèts majeurs qui leur étaient confiés. La nation elle même, pouvantée du sanglant avenir qui se présentait devant elle, menimait plongée dans la stupeur et l'abattement. Tout semdait favoriser l'entreprise des puissances coalisées, lorsqu'une mprudence de la part d'un de leurs géneraux, vint rendre ux troupes trançaises leur énergie, et à la nation le sentiment le sa force, en lui faisant entrevoir les dangers qu'elle allait murir.

La Prusse et l'Antriche avaient enfin terminé tous leurs préparatifs de guerre. Une armée de cent cinquante mille combattans s'avançait leutement contre la France, for toute la ligue de ses frontières, comprises depuis Dunkerque jusqu'à la Suisse. A cette masse imposante de troupes s'étaient joints ringt mille émigrés français, dont six mille de cavalerie. Permudées que les puissances coalisées n'agissaient que dans

1702. France.

l'Intérêt de leur augusto frère, LL. AA. RR. Monstrun, comte de Proyence, et le comte d'Artois devaient commander ce corps de Français restés fidèles à leur cause, et avaient sous leurs ordres le prince de Coudé et les maréchaux de Braglie et de Castries. Le duo régnant de Brunswick, qui passait alors pour le premier général de l'Europe, avait été choisi par les cours de Vienne et de Berlin pour commander en chef les forcees combinées; mais quelle que fût la grandeur de con moyens militaires, le principal motif sur lequel les alliés semblaient fonder leur espoir de succès, était la croyance qu'à leur approche la grande majorité des Français, indignée des ontrages faits à Louis xvi, se déclarerait en leur faveur. Leur but devait donc être de bien persuader à la nation qu'ils venaient comme des amis, et non comme des conquérans. La due de Brunswick suivit une marche toute contraire. La deux manifestes qu'il publia à son quartier - général de Coblentz, contensient des mensees, quand il n'aurait dû parle que de concorde et de conciliation. Dans celui du 25 juillet il dit, a qu'il vient, les armes à la main, relever le trône, Pantel, et détruire l'anarchie; que les alliés puniront comme rebelles tons les Français, sans distinction, qui combattront les armes étrangères; qu'ils seront individuellement responsables, a'ils ne s'opposent pas aux attentats des révolutionnaires contre le roi et sa famille; que toutes les autorités constituées, tous les citoyens scront punis de mort, et que toutes les villes et les villages seront frappés d'execution militaire et de pillage en cas de résistance et de désordre. » Un cri unanime d'indignation s'éleva dans toute l'étendue de la France à la nouvelle de cette impérieuse proclamation. Les révolutionnaires mirent à profit ce mouvement genéral, et il ne leur fut pas difficile de prouver que des hommes qui venaient aveq des intentions aussi hostiles étaient peu capables de jouer le rôle de conciliateurs, Les militaires français s'irritèrent d'en-

1792. France.

tendre des étrangers s'énoncer ainsi en maîtres, quand déjà les armes étaient dans leurs mains pour les arrêter. La nation entière applaudit à leur élan, et tout Français, humilié de te ton despotique, crut qu'il était de son honneur de montrer au duc de Brunswick qu'autre chose était de la menacer ou de la vaincre. Bientôt le mot de guerre, celui bien plus puissant encore d'indépendance nationale, volèrent de bouche en bouche, et la France vit marcher vers les frontières des milliers de défenseurs, qui, sans l'imprudence du duc de Brunswick, seraient restés dans leurs foyers tranquilles spectateurs des événemens.

En vain , après la publication de ce fatal manifeste , les princes français adressèrent eux-mêmes à la nation une déclaration pour lui rendre compte des raisons qui les avaient déterminés à faire flotter l'étendard des lis à côte de ceux de l'empereur et du roi de Prusse; en vain ils assuraient qu'ils ne voulaient faire la guerre ni au roi ni au peuple français, mais seulement aux factieux qui opprimaient l'un et l'autre, et qu'ils ne se proposaient que le bonheur de la France; que leur unique but était de delivrer le roi, la reine, la famille royale de leur captivité, et de procurer à Sa Majesté très-chrétienne la sûreté nécessaire pour s'occuper librement de la félicité de ses sujets , etc. , etc. ; en vain Louis xv1 lui-même avait solennellement improuvé la proclamation du duc de Brunswick; il n'était plus possible de détruire la première impression qu'elle avait produite; et les principanx factieux, craignant d'aitleurs de voir echapper l'autorité de leurs mains, résolurent de se servir de l'ardeur belliqueuse inspirée à la nation, pour renverser le trône et élever sur ses débris ce régime affreux de terreur et d'anarchie qui devait dépeupler la France, et faire craindre à l'Europe épouvantée la destruction entière de l'ordre social parmi les hommes.

Cependant les troupes coalisées opéraient leurs mouvemens

igge: France, pour envahir la France. Le roi de Prusse s'était rendu à Bingon , où se trouvait son armée. Il la passa en revue le 3 août, ainsi que les curps d'émigrés français commandés par le comte d'Artois, Après différentes marches et contre-marches. Is due de Brunswick s'était tout-a-coup rapproché de l'Alsace, dans l'intention de s'emparer de Landan. Deux colonnes de quinze mille hommes chacune, conduites par le prince de Hac henlahe, passèrent le Bhin le conoût, et menacèrent les avants mates de l'armée française , rassemblés à Herzenheim, Biron, qui la commandait, et qui n'avait que très - peu de troupe disponibles, prend position a Arzheim, sur la gauche de Lasday, et détache trois mille hommes avec ordre de se jeter dans cette place, et d'aller en reconnaissance du côté de Spire. Landan était dans le plus manyais état de défense possible. le gouverneur, M. de Martignac, venuit d'éntigrer; les fortifications étaient démantelées, au point que Custine, qui commandait le détachement, y entra a cheval par una de Incohes des murailles tombées en ruine. Aussitôt, sans perdu de temps, il s'occupe de les relever, prend toutes les dispesitions nécessaires pour mettre la gamison en état de faire résistance, et, d'après les instructions du général Birnn, ! se porte en avant pour reconnalite l'eunemi. Kellermann a Victor de Broglie conduissient sous lui les troupes comment le détachement, et celles qu'il avait trouvées en garnison à Landan. Lais-même, apres avoir divisé sa troupe, se met à la tête des dragons ; ses deux lientenans se dirigesient vers le même but par des chemins différens. Tous devalent arriver en même temps an lien du rendez-vous; mais Custine s'y trouve seul. Par un basard assez singulier, les généraux ennemis vensient cux-mêmes en reconnsissance sur le même point. accompagnés de plusieurs escadrons de troupes légères. Kdlermann et Broglie n'arrivant point , Custing ordonne sussitét à ses dragons de se mettre en bataille, et, le sabre à la main.

l'rance.

il charge lui-même, à leur tête, les Autrichiens. Telle est l'impétuosité du choc des Français , que l'ennemi , étonné , plic d'abord, et prend la fuite ; mais bientôt il revient en plus grand nombre, attaque à son tour, et culbute cette cavalerie. Custine, vaincu, rassemble ses fuyards, et fait sa retraite en bou ordre sur le petit camp d'Arzheim. Son arrivée y répand la terreur; des làches s'écrient que l'armée ennemie toute entière est à leur poursuite. Les soldats prennent l'alarme, et s'enfuient précipitamment à Landau. Ils ferment les portes avant même que ceux qui avaient pris part à l'action fussent rentrés dans la place. Quelques officiers , moins effrayés , curent beaucoup de peine à les faire ouvrir. Le prince de Hohenlohe-Kirchberg s'était en effet mis en marche ; il arriva le lendemain du combat, investit la place, et la tint étroitement bloquée pendant une quinzaine de jours; mais bientôt, ennuyé de voir que les Français s'obstinaient à la défendre, le prince leva le blocus, fila le long des frontières de la Lorraine, et vint se réunir aux Prussiens qui envahissaient la Champagne.

tg anilt.

Combat de Fontoy '. — Pendant que le prince de Hohenlohe se portait sur Landau, après avoir passé le Rhin, une
autre colonne enuemie, composée en grande partie de troupes
prussiennes, venait de s'avancer de Coblentz sur Trèves, dans
le dessein de pénétrer en France, entre Thionville et Longwy.
Luckner, qui devine leur projet, quitte aussitôt sa position de
Longeville, près Metz; il marche sur Fontoy, village situé à
la portée des deux places menacées. Il avait fini de s'y retrancher, lorsque, le 19 août, il se voit attaqué par vingt-deux mille
Autrichiens. Il met aussitôt ses troupes en bataille. L'ennemi
s'efforce en vaiu de passer par dessus les retranchemens. Repoussés de toutes parts, écrasés par le feu des batteries, les
Autrichiens sont obligés de se retirer en désordre, laissant la

Moniteur, — Jomini, — Dictionnaire des sièges et Patailles, — Mémoires de Dumouries, — Mémoires de Custine.

170%. France.

Vendee ".

terre converte de leurs morts et de leurs blessés. Luckner se juges point à propos de les poursaivre.

Insurrection des l'endéens; prise de Châtillon-sur-Serre 1. - Déja les frontières du royaume de France n'opposaient plus qu'une barrière impuissante aux irruptions de l'étranger. Le coi de Prusse, à la tête de ses troupes, s'approchait de Lougwy, et les Antrichiens se préparaient à faire le siège de Lille et de Thionville. Tandis que les révolutionnaires attiraient ainsi sur le territoire les armées étrangères, les premiers symptômes de la guerre civile commençaient à se manifester. Plusieurs insurrections partielles avaient en lieu dans la Vendée, cette contrée malheurense et célèbre dans laquelle le sang français allait couler avec tant d'abondance. On a toujours regardé comme la première cause de ca insurrections la persécution qu'on faisait éprouver aux pretres qui n'avaient point prêté le serment de fidelité à la constitution civile du clergé, décrétée le 37 novembre 1700. Las paysans de la Vendee, du Poiton, de l'Anjon, du Maine, et d'une partie de la Bretagne, fidèles à leurs anciens usages et à la religion de leurs pères , se crurent appelés à la défendre. Dès l'année 1790, ils avaient pris les armes pour protéger l'évêque de Vannes, qu'on voulait contraindre a prêter le serment. Dissipés plusieurs fois, leurs attroupemens tumultuenx se renouvelaient saus cesse; mais quand ils encent appris la conduite de quelques factieux à l'égard du roi; quand

<sup>\*</sup> Beauchamp, - Madame de Laroche Jacquelein, - - Bettlue de Bourniseaus, Bouvier Desmortiers, - Turreau, - Lequinio.

<sup>\*</sup> Par Vendee, nous comprendrous genéralement tous les pays de l'Onest qui se soulevèrent pour seconer le jong de la Convention, c'est à dire, la Vendée proprenent dire, le Maine, l'Anjon, le Poiton et une partie de la Bretagne. Cette guerre étant surtout comme sous le nom de guerre de la l'embre, nous avons ern devoir suivre la dénomination usitée par ceux même qui se sont distingués dans cette grande lutte, et qui tous s'homorent du nom générique da Veudéeus.

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

SIEGE DE LONGWY en 2794. use mbone Nothanne in the Breange s Amob. Toporhande Stercelot Swell Laugee O Lorimon Hore to Me Mossemou Wan Church tange of the children of the c Many Chemiere Proggary Chandlon 100 Harville Montmody

Marie Co

ب. ا بسان

to themselfe open a communication right for themselves, the first control, then it is our a distribute a superior and advise the response a transposition in the Vemberon. Characteristics, or you in manifest acceptain their role in a tree for transment the risks experienced where the should be found MANIAGE THE TO PERSONAL LICENSE WOOD WHEN ENTRY OF THE STRAIG the more exert in configuration in complete and and and brushies, its rable, passer qui ou versus de des seus legalise des deceses de l'abidition des aucress partingen de la térrialité, les jourseurs Arrivan a nestrut de exequitar region anna realizar de deur qui les tensions attachés à leurs reguents, et les rendre m dependans. Antant la population de certains dependencies prenait part and mondeners resolutionnaires, and in Venunion comes in act med trained with marred lightings or role tions. Biolifia noine l'exasperation des habitaits de cette contres, irrités des innerations qui detensacent lema anciennes ledu tudes, derint telle que, d'un remmun accord, de comment and armore, or so reminent some to double equalant de la religint of do la mi anto, dans l'experance desenverses les honnies qui roulaient detroire et la royante et la religion

Lo an acult, buit millo payanes du district de Chitellou, insurges à la fois, forcent Gabriel Bandry d'Asson, gentil bounne distingue des environs, de se mettre à lem tête lle partent auxilit, conduits par Delonche, mane de Châullou, et vont attaquer la ville, armes de bâtons, de tourches, de faux, de broches et de fusils. Ils arrivent en récitant des prières, llacernent de toutes parts Châttllou, que les patrotes, en trop petit nombre, ne cherchent point à débandre. La ville reste en leur pouvoir, de la devastent, et buillent les paptres de l'administration.

Siège et prixe de Longuy : Le 19 auît, l'armée couli aée ac mot en marche pour s'avancer du côté de l'auguy. Le

A Lambie

<sup>•</sup> Monitorn, — Distinuatio des sièges et batalles, — fountit, — Industrie des sièges, — Tablana lintatique.

1799. France. roi de Prusse et le due de Brunswick conduisalent l'avants garde à Villers-la Montagne; l'armée suivait par ligues. La première ligue campa ayant sa droite derrière la ferme de Procourt, et sa gauche à Chénière; elle avait la place de Longwy à dos, et couvrait sinsi l'investissement de la forteresse, comme corps d'observation. La seconde ligue campa sur les hauteurs faisant face à la ville. Les dragons de Barchiet de Tachiraky étajent entre les deux ligues, du côté de Chénière; les dragons de Lothum, Normann, et les enirassiers de Weymar étaient à l'antre extrémité. La brigade du prince de Baden et les enirassiers d'How campèrent entre Mesy et Lorimont, à trois mille pas de Longwy. Le général Chairfait prit position à Piermont, sur la droite de la Chiers, son alle gauche à Coane, et la droite au cavin qui s'étend depuis la place jusqu'à Grandville.

La forteresse de Longwy est un bezagone qui n'a que cinq dend lunes, la sixième est remplacée par l'ouvrage à corné de Saint-Marc. La demi-lune du côté de la Colombe, et celle de la porte de l'irance sont convertes par des luncties. Les caacunates y étaient dans le meilleur état ; mais on avait négligé de fortiller le Mont-du Chat, qui domine la place à la diatance de deux mille pas du centre de cette dernière : position très importante, et qui contribuait singulièrement à la défense de Longwy. Dix huit cents hommes de garnison étaient renformés dans ses murs ; soixante-donse pièces de canon étalent distribuées sur les remparts. Les magasins étalent aboud**am**s ment pourvus de tous les objets d'approvisionnemens. De ps. reils moyeus de déleuse mettalent le commandant Lavergue en état de faire une longue et honorable réalitanue; rependant il fut al mal accondé par les habitans, que ces moyens lui devincent tous inutiles.

Le jour même de l'investissement de la place, le général Clairlait, qui commandait les troupes de sjége, ilt sommer le

17pt. France.

gouverneur de se rendre. Il s'y refusa, et la même réponse avant été faite à une seconde sommation, envoyée le lendemain 30, le colonel d'artillerie Tempelhof (l'auteur de l'Histoire célèbre de la guerre de aept ana ) fut chargé de bombarder la ville. Le at, à l'entrée de la muit, il lit établir une latterie de deux obnalera, et quatre obnalera dana le ravin à ganche de Colombes le bombardement dura depuis dix heures jusqu'à trais heures du matin. Les latteries de la place ripostèrent par un feu très-vif, mais si mal dirigé, vu le petit nombre et l'inex : périence des exnomiers, que l'ennemi en souffrit très-pen. De leur côté, les Autrichieus ne causèrent qu'un faible dommage dans la place; la grande obscurité de la mit les empéchait de calculer les distances, et les pluies qui duraient depuis auclque temps apportaient, à l'effet de leurs batteries, un obstacle non moins insurmentable. Cependant, le 44, à cinq henres du matin, le hombardement recommença; et, à huit heures, plus de trois cents bombes, laucées dans la place, tuérent huit hommes et six femmes, incendièrent deux maisons et un ma-d'un alege, a'épouvantent à la vue de cea premiera tavages : ils s'attroupent tumulturusement, et demandent à grands cris qu'on ouvre les portes à l'ennemi. Menaces par env. les mas gistrate, qui faisaient partie du conseil défensif, s'assemblent, et forcent le commandant à capituler. Le 3d, la garnison sort avec tous les honneurs de la guerre. Un seul des magistrats avait refusé de signer cet acte de pusillanimité; les habitans mettent le leu à samaison. Quelques jours après, le commandant prumien le condanné à être pendu. Au moment de l'exéention, le clou se détacher il tembe de cinquante marches, a'élance dans la rue, précipite sa course, et arrive aux avantpostes de l'armée française. Le général, pour récompenser son contage, le nomma lieutenant en présence des troupes réunies sous ses ordres.

a4 andı 1792. Vendes.

Combat de Bressuire . - Les insurgés royalistes, au nombre de dix mille, assiégeaient Bressuire, faiblement défendu par quelques compagnies de chasseurs et de grensdiers ; mais les gardes nationales de Parthenay, Thomars , Niort, Saint-Maixent, Chollet, Angera, Nantes, Saumur, Poitiers, Tours, etc., s'avançaient au secours de cette place. Elles arrivent le 24 août 1792, et le combat s'engage aussitôt. Les royalistes se forment en deux colonnes; leurs adversaires, faisant la même manœuyre, étendent leur front de droite et de gauche, et parvienneut à les cerner. Le combat fut terrible. Les royalistes, quoique mal armés, se défendaient avec vigueur; mais bientôt, enveloppés, ils se débandent, et les gardes nationales en font un grand carnage. On vit un nouvel exemple des excès qu'entraînent les guerres civiles. Des femmes, des enfans, furent impitoyablement massacrés après le combat. Plusieurs prisonniers vendéens signalèrent leur comrage et lour dévouement à la cause qu'ils avaient embrassée. On leur offrait leur grâce à la seule condition de crier vie la nation! vive la liberté! Ils préférèrent être fusillés. Delouche, qui commandait les royalistes de Bressuire, et Baudry, que les paysans insurgés avaient forcé de se mettre à lour tête, ne durent leur salut qu'à la fuite. Le premier fut arrêté à Nantes, et le second resta long-temps, avec sou fils, caché dans un souterrain, pour se soustraire à la vengeance des Vainqueurs.

a septemb France. Siège et prise de l'erdun . — Le duc de Brunawick, maître de la place de Longwy, au lieu de profiter de ce premier succès pour se porter en avant, perdit plusieurs jours à attendre, dans le camp formé autour de cette place, des nou-

Journaux du temps, — Beauchamp, — Madame Larcohe-Jacquelein, — Dictionn, des sièges et batailles, : - Relation des sièges.

Moniteur, — Campagnes duedne de Brunswick, — Dictionnaire des aléges et batailles, — Jomini, — Tableau historique.

SIÈGE DE VERDUN, en 1792 Flain W.witwertte

S Liens.

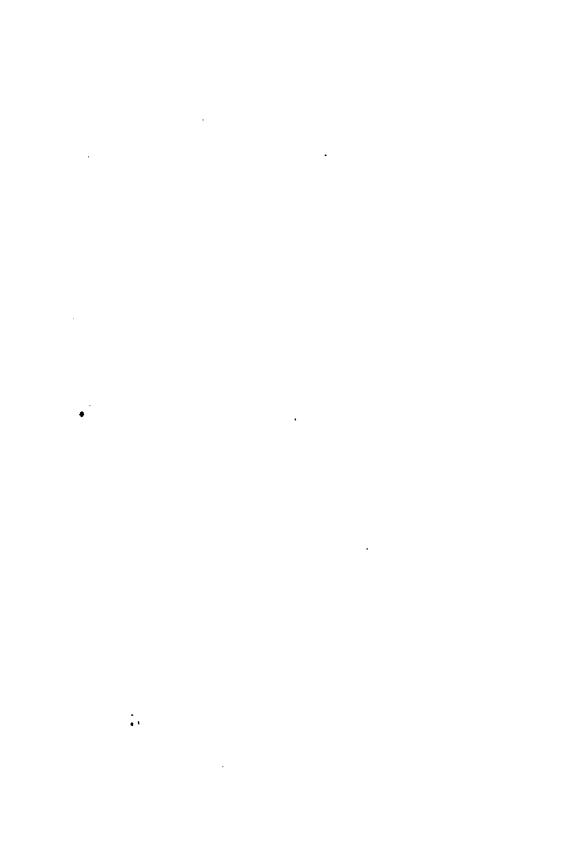

1799.

France.

velles du général autrichieu, prince de Hohenlohe-Ingelfingen, qui devait marcher sur Thionville, pour en former le siège. Le 28, l'armée prussienne commença enfin à s'ébranler, etarriva à Longuyon, d'où elle s'avança le lendemain à Etain et à Pillou, et le jour suivant, 3o août, elle campa sur les hauteurs de la côte Saint-Michel, qui, situées à deux mille pas de Verdun, dominent entièrement la ville. Les deux lignes campèrent entre Fleury et Grand-Bras; le corps d'avant-garde, sous les ordres du prince de Hohenlohe-Kirchberg, était à Belleville. Clairfait se trouvait à Marville, reconnaissant Montmedy et Juvigny. Brunswick et le roi de Prusse avaient leur quartier-général à Grand-Bras, sur la rive droite de la Meuse, au-dessous de la place.

Verdun avait dix bastions liés entre eux par des courtines mal convertes, des fossés profonds, et quelques ouvrages à cornes et à couronne, élevés sur les deux rives de la Meuse. La citadelle, composée d'un pentagone irrégulier, était entourée d'une fausse braie. Les courtines étaient couvertes par des tensilles et des demi-lunes. Tous ces ouvrages étaient en mauvais état; cependant le colonel Beaurepaire, qui en était commandant, était dans l'intention d'opposer aux efforts des coalisés une défense vigoureuse; sa valeur et des actions d'éclat l'avaient fait parvenir au grade de capitaine des carabiniers avant la révolution. Sa garnison, forte de trois mille cinq cents hommes, était bien composée et pleine de bravoure; il comptait parmi les officiers sous ses ordres les chefs de bataillon Lemoine, Dufour et Marceau, dont les noms recevront une grande illustration dans les guerres qui vont suivre ; mais l'esprit des habitans de Verdun était bien différent. La classe bourgeoise de cette ville, sincèrement royaliste, voyait avec plaisir s'approcher des armées qui promettaient de rétablir Louis xvi dans sa première autorité. La populace, soit par le même motif, soit par un sentiment de frayeur, s'était déjà

1792. France. prononcée contre le projet de sontenir un siége. Elle avai pillé les magasins des troupes dès le premier jour de l'investissement.

Le 31 août, les alliés jetèrent un pont sur la Meuse, qui le général Kalkreuth passa avec la brigade Wittingoff, deu bataillons et quinze escadrons. La position de ce corps con plétait l'investissement. A dix heures du matin, le roi c Prusse sit saire à la ville de Verdun la sommation de se rer dre. La réponse ayant été négative, les assiégeans dressères trois batteries, une sur les hauteurs de Saint-Michel, la se conde au camp du prince de Hohenlohe, et la troisième a camp du général Kalkreuth : le bombardement, commencé six heures du soir, dura jusqu'à une heure du matin, et repr ensuite, le 1" septembre, depuis trois heures jusqu'à set Quelques maisons réduites en ceudre, les dommages causés plusieurs autres, firent craindre aux habitans d'être bient ensevelis sous des ruine. Un conseil civil et militaire ét alors chargé d'apprécier l'état de défense des places fort Il s'assemble pour délibérer sur les mesures à prendre de cette circonstance. Les bourgeois, qui composent le conseil ( vil, prétendent qu'il faut demander à capituler. Vaineme Beaurepaire et ses officiers veulent s'opposer à cette hun liante détermination ; vainement Marceau, dans un discou éloquent, démontre la nécessité de se défendre, en indique les moyens, et répond du succès : la terreur des bourgeoi menacés d'une escalade dans une dernière sommation, l'el porte. Beaurepaire, pour se soustraire à la honte d'une re dition, se brûle la cervelle au milieu du conseil. M. de Neyo le plus ancien lieutenant-colonel, remplace le commandar uniquement pour régler avec le général prussien, comte Kalkreuth, les articles de la capitulation. Cependant le cl de bataillon Lemoine s'était jeté dans la citadelle avec un pe nombre de braves, résolu de s'y désendre avec eux jusqu's

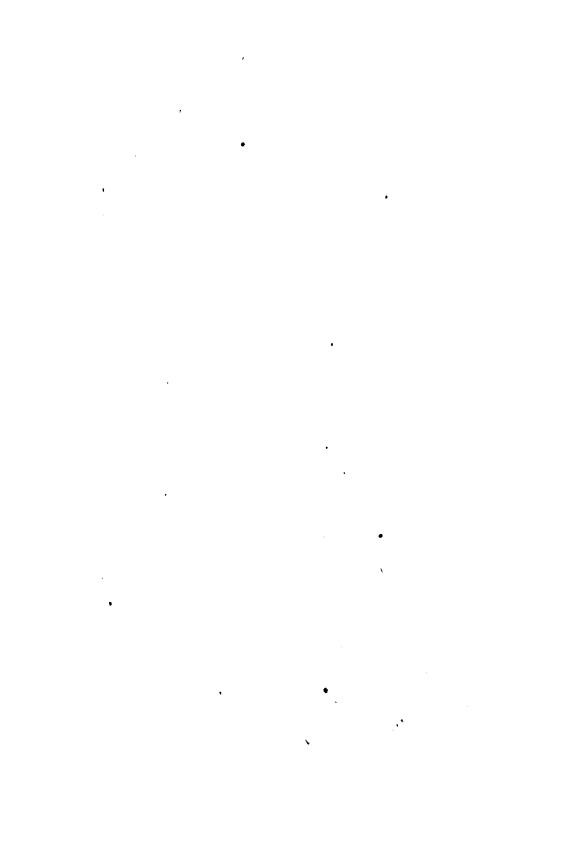

COMBAT DE VALMA, As so stop the property

Property of anything the property of the second of the sec

1792. Frances

grnière extrémité. Mais privé d'approvisionnemens, il est ni-même obligé d'adhérer à la capitulation, qui fut conclue a a septembre. La garnison sortit avec tous les honneurs de a guerre, et à condition qu'on lui laisserait emporter ses irmes, sea bagages, deux pièces de 1 avec leurs caissons, et un fourgon pour connener avec elle le corps de son brave mmandant. Elle se rendit ainsi à Sainte - Menchould, où Me joignit le général Galband. Marcean avait perdu à ce lége ses équipages, ses chevaux, son argent, a Que voulez : thus que l'on vous rende? lui dit un représentant du peuple. in the sabre nouveau pour venger notre défaite, répond le liouillant jeune homme, » Le soir même de la reddition de la place, après avoir fait entrer dans Verdun une garnison de tille hommes ; sous les ordres du général prussien de Cour**lière, le roi de Prusse prit possession de cette ville au nom** du roi de France.

La prise de Verdun frappa de stupeur les révolutionnaires. Déjà ils s'imaginaient voir arriver le due de Beunswick, pour exécuter sur eux les terribles menaces contenues dans ses massifestes. Ils dissimulent leurs ressentimens et leur fureur; mais pou de temps après, la victoire ayant ranimé leur audace, ils se vengèrent en faisant condamner à mort vingt jeunes demoi selles de Verdun, qui, le jour de la reddition de la place, avaient été su-devant du roi de Pensse avec des corbeilles de fleurs.

: Combat de l'almy '. — Les succès remportés par les co-zoseptémbre, alisés à Longwy et à Verdan, avaient inspiré au roi de Prusse, et au due de Brunswick une confiance qui ne tarda pas à se dissiper. L'armée d'invasion reunie à Verdam était forte de quatre-vingts mille hommes. Pressé de recueillir une ample moisson de gloire, et se flattant intérieurement d'obtenir le

Monitour, -- Memoires de Dumoures, -- Galerie militaire, -- Dictionis. des sièges et bataliles, -- Jondin, -- Campagnes du duc de la miswick.

1792. France, titre de restaurateur de la monarchie française, le roi de Pruse donne, le 3 septembre, à son armée, l'ordre de s'avancer dans la France à travers les plaines de la Champagne, et de maré cher droit à Paris, où il esperait, au bout de quelques jourse se voir à même d'opérer la contre révolution. Les circonstances étaient en effet bien favorables. Les alliés étaient mattres des deux seules places qui auraient pu les retenir; ils pouvaient se croire appelés par le vœu d'une grande partie de la nation; aucune ville en état de les arrêter ne se trouvait sur leur passage; mais la lenteur du due de Brunswick, és son hésitation quand il ne s'agissait que de brusquer les évémemens, leur fit perdre ces avantages, et donna aux Français le temps de se mettre en mesure pour défendre leur territoire.

Les progrès des Prassiens et la prise de Verdun avaient inspiré à ceux qui venaient de s'emparer du gouvernement de la France le courage du désespoir, et les moyens les plus vigourcux avaient été employés pour augmenter les forces militaires destinées à marcher à la rencontre de l'eunemi. Dans un moment où la puissance de l'opinion dominait seule, les plus grands efforts avaient été mis en usage pour exalter 🌬 esprits, et pour leur faire envisager la guerre comme une guerre nationale. Des proclamations avaient 🕬 répandus avec profusion; tous les journaux semblaient rivaliser entre eux, en multipliant les commentaires sur le manifeste du duc de Brunswick. Excité par tant de moyens, le peuple français: s'agitait de toutes parts; les gardes nationales du royaume, appelées par un decret à concourir à la défense de la patrie, se rendaient en foule dans les camps indiqués pour les ratsembler ; et à mesure qu'elles étaient réunies en bataillons, on les dirigeait sur Châlons, où était le rendez-vous général-En même temps Dumouriez, investi du commandement en chef de l'armée du Nord, faisait des efforts inouïs pour aug-

type France.

**anenter le nombre de ses soldats. C**ependant, au 8 septembre, Il n'avait encore sous ses ordres que vingt-cinq mille hommes. Mais le géneral Kellermann, qui avait remplacé le marechal Luckner, dans le commandement de l'armée du Rhin, avait : æéuni à Meta à peu près vingt deux mille combattans. A la première nouvelle de l'invasion des Prussiens, il se hate de voler lui même au secours de la Champagne, et de se rapprocher assez de Dumouriez pour se concerter avec lui, et Joindre ses efforts anx siens. Il campe d'abord à Void, à Ligny, à Saint-Dizier, à Rigny les Vaches et à Vitry ; il jette un pont sur la Marne, pour devapeer les Prussiens, prêts à 🌉 porter sur Châlons, Cenx ei , ayant emporte les defiles de Varennes, défendus par le général Miranda, avaient tourné la forêt d'Argonne, et penetré en avant par la tranchée de Grandpré. Kellermann, appele par Dumonriez, qui craignait d'être attaqué par toutes les forces de l'enuemi, redouble de vitesse, fair faire à ses troupes des marches forcées jour et nuit, et arrive à Dampierre le Château au moment où Dumouries venait lui - même de prendre position a Sainte Meb nehould.

Cette manœuvre hardie sauvait l'armée du général Dumouries d'un grand embarras. Ce general, que cernait, d'un
sôté, l'armée de Clairfait, et de l'antre, celle du duc de Brunswick, avait même fait un mouvement pour operer sa retraite.
La veille de l'arrivée de Kellermann, le roi de Prusse, emporté par sa vivacité, et craignant que l'armée française ne
lui échappât en se réfugiant du côte de Châlons, donna surle-champ, et sans même consulter Brunswick, l'ordre de chan
ger ly plan d'attaque, et de se porter sur les derrières de l'ennemi pour le tourner. En vain le general Kohler, qui lui même
avait instruit le roi du mouvement de Dumouriez, vint l'avertirque cette mesure pouvait être funcste au salut de ses troupes,
et que Kellermann venait d'arriver au secours de l'armée qu'il

prétendait tourner, le roi de Prusse s'obstina à mainl'ordre qu'il avait donné.

Le 20, à six heures du matin, l'avant-garde pruss marcha par sa droite sur Somme Bionne. Mais déjà les 🖪 généraux français avaient pris leurs mesures pour résister quelque avantage à l'attaque présumée de l'ennemi. Le 🙊 ral Dumouriez, dont le quartier-général était toujour Sainte Menchould, avait fait couronner par ses troupes hauteurs à environ une liene en ayant de cette ville. Sa det était appuyée à l'Aisne, entre Clande-Fontaine et la Neuvil au-Pont; son centre était en acrière un village de Maffrecou sa gauche se repliait en équerre vers le chemin de Châlor Sainte Menchould, et de manière à laisser le village de Bri à quelque distance du front. Un corps d'infanterie et de ci lerie occupait les hauteurs entre Maffrecourt et Dominar sous Hans. L'artillerie était placée à la tête de la prem ligne, dans tous les points d'où l'on pouvait battre et en les vallons environnans. Un bataillon occupait , à la droitt l'Aisne, le château de Saint-Thomas, bâti sur un escarpem Trois autres bataillons, avec de la cavalerie, avaie**nt été** partis à Vienne-le-Château, Moirmont et la Neuville, comniquant par des postes avec ceux de la Chalade et des Orane Illettes. Plusieurs détachemens avaient même 🍻 poussés : qu'à Auve, afin d'entretenir autant que possible la commi cation avec Châlous. Enfin , par le moyen de son avant-gar composée de deux on trois mille hommes, commandée pa général Stengel, et postée derrière la petite rivière de Bion près de Valmy, il liuit son armée avec celle de Kellerma de manière à ce que les deux armées pussent se porter un 1 tuel secours.

Voici dans quelle position Kellermann, contre l'avis de monriez, avait établi son armée : son quartier-général éta Dampierre-sur-Auve ; sa droite s'étendait sur les hauteur

i 700. France

Values, on a appurant our son quartier-general; as gauche était à Voilemont, se repliant en equerre, de maniere à lais 🛒 me la ferme de Plagdicourt en avant du front. Son avant gardo, commandee par le genéral Despres Crassier, etait à ladroite de Valmy, au village de Haux. C'est dans ce village que le combat commence. L'avant garde princienne, aux when du prince de Hohenlohe Kirchberg, après avoir depasé le village de Somme Honne, avait attaque le corps de Després Crassier, établi en artière de Haus, pour celuirer celle partie et reconnaître les forces de l'ennem. An premier the, les Français surpris reculent mais, animes par leur commandant, ils se rallient, et opposent à l'impetnosité da L'attaque une vigoureuse resistance. Trop inferieurs en nombre, ils sont obliges de ceder, et se replient, en bon ordre, sur le gros de l'armee. Nellermann averti, s'empresse de faire soutenir son avant garde par sa reserve, commandee par le gonéral Valence; otte crait composée de carabiniers, de quelques escadrons de dragons, et de deux compagnies d'artillerie lógére. Valence se deploic ancles hanteurs, en avant du chemu de Gizancourt à Vainty, étend son front sur une seule ligne, et a'y maintient, masquant amsi toute la plaine en arrière où l'ennemi devait aupposer des corps d'infanterie à l'appui. Cette contenunce ferme intimide les Prussiens; ils n'esent point faire un mouvement qu'ils avaient médité pour tourner les Français par leur ganche. Kellermann ao porto lui même en avant, à la tête de sa seconde ligne, appuie sa droite au village de Valmy aur les hanteurs, thit descendre sa ganche luaqu'an ruissean de l'Auve , occupant le village de Gizancourt ot le château de Manpertuis. Après avoir fait établir une bat : terio de dix-linit pièces au moulin, il charge le general Stengel de couronner l'extremite de la hauteur, de manière à couvrir le flane, aiusi que les derrières de l'aile droite et le poste de Valmy. Les Prussiens vouant de Somme Tourbe sur trois

colonnes, arrivaient sur les hauteurs de la Lune, à l'instant Kellermann achevait d'occuper celles de Valmy. En mèt temps, son avant-garde filait entre cette hauteur et l'Aux pour prendre, un peu en arrière de la maison de poste, u position qui formàt, avec celle de l'armée, un augle rentra: l'artie de la cavalerie alla se former derrière la gauche du a néral Kellermann, le surplus resta à la maison de poste av l'infanterie, dont la gauche fut couverte par deux bataille placés auprès du château de Gizaucourt. On établit aussi ak une seconde batterie de dix-huit pièces de canon qur la ha teur de Valmy, vers le centre de la ligne.

Pendant qu'on exécutait ces différentes dispositions sur hauteur de Valmy et ses environs, le général Dumourieze voyait ordre au général Dillou de détacher promptement général Frégeville, avec toute la cavalerie qu'il command à Passavant, pour venir sur l'Auve renforcer le général K lermann. Neuf bataillous et huit escadrons, conduits par général Chazot, prenaient, entre Dampierre-sur-Auve Gizaucourt, une position en arrière de la gauche des trou établies près de la maison de poste. Le général Beurnonyil à la tête de sept bataillons, faisait un mouvement qui de le mettre à même de soutenir, ou l'aile gauche de l'armée général Kellermann, ou la droite de son avant-garde et de réserve, ou le corps du général Stengel. En même tem Dumouriez avait ordonné au général Leveneur de march à la tête de douze bataillons et de huit escadrons, pour ten avec circonspection, de tourner, s'il était possible, la gau des ennemis, en passant la Bionne, pour se porter par I zieux sur Virginy, et en observant surtout de se tenir à po de réoccuper sa position dans le camp, si l'attaque deve générale.

Les Français exécutaient ces différens mouvemens, tar que les Prussiens se déployaient sur les hauteurs de la L

ů.

1792. France

en arrière du cabaret de ce nom, dans l'alignement de Felcourt à Somme-Bionne, et portaient sur leur front cinquantehult bouches à seu, partagées en quatre batteries, dont trois de canons et une d'obusiers. Un brouillard épais empêcha d'abord les deux partis de bien apercevoir leurs dispositions réciproques. Mais à sept heures du matin le brouillard s'étant un peu dissipé, les deux armées, qui se trouvaient alors en présence, purent enfin apprécier leurs forces respectives et se préparer au combat. Il commença à sept heures et demie, de part et d'autre, par une vive canonnade qui fut soutenue des deux côtés, avec une égale activité, jusqu'à neuf heures. A ce moment, les Prussiens démasquent une nouvelle batterie vers leur centre, en avant de la droite de la maison de la Lune. Kellermann accourt lui-même, fait avancer sa seconde ligne et son artillerie, porte sur sa droite les corps détachés de l'armée de Dumouriez sous les ordres du général Stengel, et fait marcher en avant, sur sa gauche, le général Valence à la tète des grenadiers et des carabiniers. Le combat s'anime, et le de des Français l'emportant sur celui des Prussiens, ils se flattaient dejà de remporter la victoire. Mais tandis que l'ennemi faisait de grands mouvemens sur sa ligue pour rétablir son ordre de bataille, ses obusiers, changés tout-à-coup de position, faisaient beaucoup de ravage dans les rangs des Français. Kellermann, emporté par sa valeur, avance imprudemment, et a un cheval tué sous lui d'un coup de canon. Lormier, lieutenant-colonel et aide-de-camp du général en chef, tombe mort à ses côtés. En même temps plusieurs obus prussiens crèvent au milieu des munitions des Français, font sauter deux caissons d'artillerie, dont l'explosion tue ou blesse beaucoup de monde. Le désordre se met parmi les Français; la première ligne rétrograde, et les conducteurs de charrois, en s'enfuyant avec leurs caissons, augmentent la confusion, et sont cause que le seu se ralentit saute de munitions. Il était

dix heures: Kellermann fait les plus grands efforts p parer cet échec. La réserve d'artillerie à cheval acco ses ordres, se place près du moulin, et rétablit le favorisant le retour des caissons et des munitions. La p ligne, animée par les exhortations de son chef, se ral voix et reprend sa position. Le duc de Brunswick s' vant que l'ordre se rétablissait parmi les Français, et troupes de Kellermann bravaient de nouveau ses ba redouble d'efforts, forme trois colonnes d'attaque, nues par de la cavalerie : les deux de gauche se dirig le moulin de Valmy; celle de droite est refusée et se mesure. Les Prussiens, malgré le feu de l'artillerie fra a'avançaienten bon ordre. Kellermann, qui avait form mée en colonnes par bataillons, lui fait cette courte ha « Camarades, le moment de la victoire est arrivé; avaucer l'ennemi sans tirer un seul coup, et charge la baïonnette. » Et, mettant son chapeau au bout épée, il l'agite à la vue de l'armée, et s'écrie d'une vo « Vive la nation! allons vaincre pour elle! » Ce cri, répété d'un bout de la ligne à l'autre, et prolongé à plus prises pendant un quart d'houre, électrise la troupe, et sur elle une révolution à la fois subite et extraordinaire sant succéder à la morne inquiétude qui la tourmentait cette allégresse et cette confiance, presque toujours le raut d'un succès. Frappé de l'enthousiasme extraordina a communiqué à ses soldats, à la vue de leurs chapes son imitation ils agitent fièrement sur la pointe de lem nettes, Kellermann dit à ceux qui l'entourent : « La est à nous! » et à l'instant il fait redoubler le feu de rie sur la tête des colonnes prussiennes, étonnées de velle attitude des Français, et comme épouvantés mille fois répétés de vive la nation! Les Prussien tent, hésitent; déjà leur fluctuation annonce le d

Kellermann fait faire de nouvelles décharges qui bientôt les forcent à renoncer à cette attaque. Brunswick, certain que la victoire est désormais impossible, donne le signal de la retraite, et son armée rétrograde lentement et en bon ordre.

1792. France.

Pendant cet engagement, ou plutôt cette canonnade, lo général Clairfait, après avoir passé la Bionne à Hans, avait montré à la fois des têtes de colonne vers Valmy et vers Naffrecourt, pour tenir les Français en échec, et menacer en même temps la tête du camp de Sainte-Menehould, et le flauc, ainsi que les derrières de la droite de Kellermann. Vainement ces troupes avaient - elles tenté à plusieurs reprises d'entamer l'extrémité de la droite de Kellermann, commandée par Stengel. Celui-ci, soutenu à propos par les quatre mille hommes commandés par Beurnonville, les avait toujours reponssées. Cette résistance avait préservé Kellermann d'être enveloppé, et, par conséquent, d'être défait.

Cependant les Prussiens faisaient beaucoup de mouvemens surtoute lour ligne, afin de donner le change sur leurs véritables intentions; mais après avoir inutilement échange des coups de canon jusqu'à quatre heures du soir, leurs colonnes, qui s'etaient promptement reformées, revinrent dans le même ordre que le matin, pour tenter une nouvelle attaque; on les reçut de même avec un feu très-vif d'artillerie. Une première victoire avait redoublé l'ardeur des Français; les mêmes cris de joie, la même gaîté, la même contenance furent les précurseurs d'un second succès. Les Prussiens, étonnés de nouveau des acclamations des troupes de Kellermann, s'arrêtèrent encore plus loin que dans le premier combat, mais cependant toujours à la portée du canon, Vingt-quatre pièces de position, placées par le général français au moulin de Valmy, firent un feu si bien nourri sur les colonnes ennomies, qu'elles se retirèrent avec plus de précipitation encore que le matin. Clairfait avait également renouvelé ses tentatives contre le général

Stengel; elles n'avaient pas mieux réussi que les premières; et lui-même fut obligé d'imiter le mouvement rétrograde du duc de Brunswick. Le feu cessa vers les sept heures du soir, et les coalisés rentrèrent dans leurs premières positions. Le résultat de ces deux combats fut pour les Français de rester maîtres du champ de bataille. Ils eurent sept à huit cents hommes tués ou blessés : les Prussiens firent une perte qui peraît avoir été beaucoup plus considérable.

Mais le principal avantage que les Français retiraient de leurs victoires, était de retrouver enfin cette confiance dans leurs propres forces et dans leurs généraux, qui seule enfants l'héroisme et prépare les succès. La victoire de Valmy fat donc comme le signal de toutes celles qui suivirent, et qui donnèrent pendant vingt ans à la Françe cette grande prépondérance militaire, devenue depuis si fatale à son bouheur et à sa tranquillité. Kellermann, à qui les Français devaient ainsi la première victoire de la révolution, acquit dans cette circonstance une gloire dont le souvenir se perpétuera dans sa famille, par le titre de duc de Valmy, qu'il porte aujourd'hui.

23 septembre. Savoie.

Invasion en Savoie; prise de Chambéry '. — Tandis que les Prussiens envahissaient la Champagne, et que les Autrichiens entraient eux-mêmes en France du côté de Lille et de Thionville, le roi de Sardaigne, après avoir long-temps hésité, venait enfin de se joindre à la coalition, et de mettre ses troupes sur le pied de guerre. Le général Montesquiou avait été envoyé pour observer ses mouvemens dans le midi, et désirant ardenment s'illustrer dans la guerre qui venait de commencer, il ne pouvait s'offrir d'occasion plus favorable que l'invasion de la Savoie. Il éprouva d'abord de grandes difficultés de la part du conseil exécutif : après avoir été suc-

<sup>1</sup> Monitour, - Dictionnaire des sièges et batailles, - Jomini.

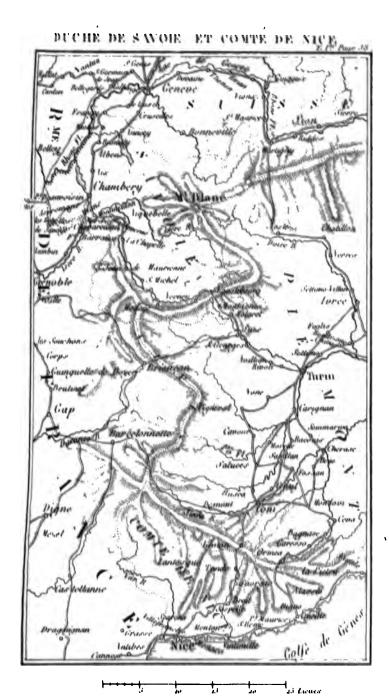

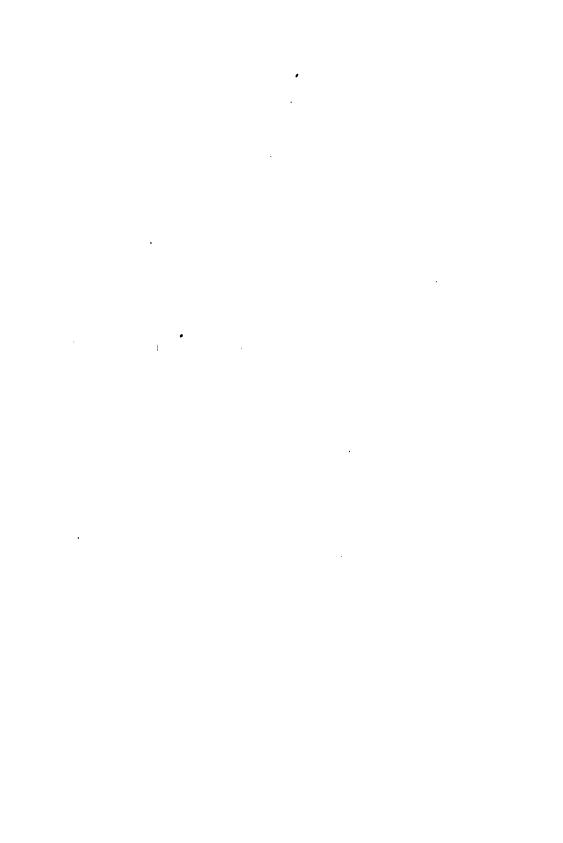

u à 1792. iser Savois

essivement suspendu de ses fonctions de général et rendu à son commandement, il reçut enfin l'ordre positif de réaliser ses projets et de tenter la conquête de la Savoie.

Le général Montesquiou s'empressa de mettre à profit l'autorisation qu'il attendait pour agir offensivement contre le roi de Sardaigne, et transféra son camp, le 11 septembre, de Cessieux aux Abrestes, pour se rapprocher du point d'attaque. Il ordonna en même temps au général Auselme, qui commandait sous lui un corps d'armée dans le département du Var, de faire ses dispositions pour entrer, du 25 au 30, dans le comté de Nice, en combinant, si cela était possible, ses opérations avec celles de la flotte que l'amiral Truguet préparait dans le port de Toulon.

Le 16 septembre, Montesquion porte ses troupes sur le fort Barraux. Dix jours suffisaient à peine pour réunir tous ses moyens : cependant il importait de commencer les hostilités; car, à la nouvelle des préparatifs des Français, les Piémentais avaient hâté les travaux de trois redoutes élevées près de Champareillan, aux abimes de Mians, pour fermer le passage par un feu croisé avec celui du château des Marches. Montesquiou les laissa tranquillement avancer leurs travaux; mais, dès qu'il apprit qu'ils se dispossient à y conduire du canon, une colonne de grenadiers et de chasseurs, commandée par le maréchal-de-camp Laroque, eut ordre de les tourner. Ce mouvement fut effectué dans la muit du au au au. Les Piémontais, voyant cette manœuvre, se mirent à fuir, sans même tirer un coup de fusil. Vaincus ainsi sans avoir combattu, ils évacuèrent dans la journée les postes des Marches, de Bellegarde, d'Aspremont et de Notre-Dame-de-Mians. Dès le même jour, Montesquiou fit avancer quelques troupes et vingt pièces de canon. Le lendemain, une brigade de cavalerie et deux d'infanterie coupèrent en deux l'armée piémontaise, dont une partie se porta sur 1792. **Se**vuio.

Annecy, et l'autre sur Montmélian, qui ouvrit ses portes le a3. On avait craint que le géneral piémontais Lagarine tentat d'arreter les Français dans l'excellente position de Montmelian; mais il passa l'Isère dans la unit, et fit sauter le pont, dont les debris embarrassèrent la rivière et y produisirent une crue qui remplit la même auit le pout de bateaux de Barraux. Les Piemontais, dispersés dans une multitude de cantonnemens, se tronvèrent surpris par la rapidité de la marche des Français; ils ne pureut su rassembler, et furent réduits à l'impossibilité absolue d'opposer aucune résistance. L'esprit public du pays était d'ailleurs favorable aux Français, et les habitans de la Savoie, séduits par les promesses et les proclamations des Français, les recevaient partout comme des libérateurs. La fuite des troupes piémontaises, qui se portèrent rapidement des bords du lac de Genève aux rives de l'Isère, Inissa aux Savoyards la facilité d'envoyer des députations pour implorer l'assistance du général Montesquiou , dont la marche était comme une espèce de triomphe, le peuple des cités comme celui des campagnes acconrant au-devant de lui avec la cocarde nationale française à leur chapeau. Le 43, les députés de Chambéry arriv**èrent** an quartier-général de Montesquion, an château des Marches, pour l'inviter à venir prendre possession de la ville; il s'y rendit le lendemain, avec une escorte de cent chevaux, huit compagnies de grenadiers et quatre pièces de canon. Le corps municipal, en habit de cérémonie, l'attendait à la porte pour lui en remettre les clefs. Les officiers et les soldats , invités à un grand repas, s'y trouvèrent mêles avec les principanx habitans du pays; tous ensemble, et de la manière la plus franche, portèrent des santés à la nation française. Une conduite aussi loyale toucha tellement le général Montesquiou. qu'il confia à la bourgeoisie la garde de l'hôtel-de-ville, et laissa un libre cours aux fonctions des magistrats et aux lois

p du pays. Ainsi, presque sans tirer un coup de fusil, et dans. l'espace de quelques jours, Montesquiou, par la scule habileté de ses manœuvres, était parvenu à conquérir la Savoie, qui, depuis réunie à la France sous le nom du département du Mont-Blanc, n'en a été détachée qu'en 1814, par suite du traité de Paris.

1792. Savoie.

19 septembre. Nico.

Conquête du comté de Nice : . — Le général Anselme ayant reçu de Montesquiou l'ordre positif de s'emparer du comté de Nice, tandis que ce dernier s'occupait de la conquête de la Savoie, ce général exécuta, avec toute la promptitude nécessaire en pareille circonstance, la plupart de ses dispositions. Cependant l'entreprise paraissait téméraire. Le roi de Sardaigne avait, dans le comté de Nice, environ huit mille hommes de troupes réglées, dont quatre régimens suisses de deux bataillons, et dix à douze mille hommes de milices du pays; le tout aux ordres du général Saint-André. Deux cent quatorze pièces de canon garnissaient en outre Nice, Montalhan, les côtes, et la rive gauche du Var; les Piémontais étaient d'ailleurs bien approvisionnés en subsistances et en munitions de guerre de toute espèce. Pour surmonter des obstacles aussi nombreux, et vaincre les Piémontais, le général Anselme n'avait guère que sept à huit mille hommes dépourvus de vivres et de munitions, et dont la plupart étaient des volontaires ou des gardes nationaux accourus de Marseille pour le seconder. Son état-major n'était pas même complet : il n'avait sous ses ordres que les généraux Barral et Brunet, avec un commissaire des guerres. Sa cavalerie consistait seulanenten deux escadrons de dragons, et il fut obligé de faire renir à la hâte, de Toulon, tout le matériel de guerre indispensable pour tenter son entreprise.

Un tel dénûment de moyens ne ralentit point l'ardeur

<sup>&#</sup>x27; Moniteur, — Dictionnaire des sièges et batailles, — Tableau historique, --

1792. Nice. du général Anselme. Il s'approche hardiment du Var, fait faire à ses troupes des marches et des contre-marches, donnes partout, sur son passage, des ordres pour le logement de quarante mille hommes, et cherche habilement à grossir, i aux yeux de l'ennemi, le nombre des soldats qui sont à se disposition. En même temps l'amiral Truguet, parti de Tou-lon avec une escadre de neuf vaisseaux de ligne, louvoyait devant la côte, et venait, le 28 septembre, établir sa croi-le sière à demi-portée de canon de Nice. Truguet détache aussitôt du vaisseau le Tomant, une chaloupe parlementaires pour réclamer avec hauteur le consul de France, qui avait cessé de remplir ses fonctions depuis le commencement des hostilités en Savoie.

Le général Saint-André, trompé d'un côté par les maineuvres d'Anselme, et de l'autre effrayé par Truguet, qui menace de foudroyer la ville, s'exagère en effet les dangers de sa position, et déjà il croit voir toutes les forces des Français prêtes à le tourner et à le cerner par terre dans la ville de Nice, tandis que la flotte de Truguet peut diriger sur lui ses batteries, et détruire la ville. Il cède à la première impression, rend le consul de France, qui s'embarque aussitôt; fait donners par le canon de Sainte-Hélène, le signal d'alarme; licencit sur-le-champ toutes les milices du pays, et se hâte lui-même d'évacuer Nice, pour se replier successivement sur Saorgio et Sospello, dans la direction de Coni.

L'épouvante se répand dans la ville, restée sans défenses par cette brusque et imprudente évacuation. Des familles entières s'empressent d'en sortir, emportant leurs effets les plus précieux. On comptait à Nice, outre cinquante mille âmes de population, environ cinq mille émigrés français qui s'y étaient réfugiés. Indignés de la lacheté du général Saint-André, ils veulent s'opposer à l'entrée de leurs compatriotes dans la ville qui leur sert d'asile. Mais en vain ils exhortent les habitans à

1792. Nice.

désendre : ceux-ci, que travaillait déjà l'esprit de révolution, refusent formellement, et présèrent attendre avec calme et sans danger l'arrivée des Français. Réduits à leurs propres forces, les émigrés osent concevoir l'espoir de résister seuls; ls s'emparent en conséquence des batteries qui désendent le passage du Var, et s'assemblent en armes sur la place des Victoires; mais, sur cinq mille, huit cents au plus se trouvent m état de marcher; contrariés d'ailleurs par le vœu des habitans, ils se jugent trop faibles pour n'être pas écrasés, et rennent, à regret, le parti de suivre les troupes piémontaites dans leur retraite.

A peine sont-ils sortis, que les habitans envoient une dépuation au général Auselme, pour l'inviter à faire son entréc dans Nice. Il arrive à cinq heures du soir, et trouve aux portes le baron de Jacobi, le secrétaire municipal Ferandi, et plulleurs autres magistrats qui le prient d'accepter les clefs de ur ville. Il entre et prend possession de Nice, en déclarant pax habitans qu'il vient leur apporter la liberté, l'égalité, hire respecter les droits de l'homme, et surtout les propriétés. Tel était, à cette époque, le protocole ordinaire des proclamations des généraux français, et elles étaient toutespaissantes sur l'esprit des peuples, qui ne connaissaient point moore les suites terribles des révolutions politiques. Pendant que le général Anselme passait en revue une partie de sa fai-Me armée sur la place des Victoires, le général Brunet défilait terrière les remparts pour aller sommer le fort de Montalban. Girard, commis dans les convois de l'armée, et Desbordes, Lyonnais établi à Nice, se rendent auprès de Gachard, goumaneur du fort. Ils lui représentent avec taut d'énergie les ingers d'une escalade qu'ils supposent devoir être tentée -le-champ, que Gachard, effrayé, capitule et sort de Montalban avec sa garnison, pour se retirer à la suite de l'arsie piemontaise. Les grenadiers français lui auccèdent aus1704. Nice.

sitôt, et plantent l'étendard tricolore sur cette formidable fe teresse, qui avait coûté tant de sang en 1744.

Pour que le général Anselme fût entièrement maître comté de Nice, il ne lui restait plus à soumettre que la for resse de Villefranche. Il s'y porte le 29 au matin, à la t d'un détachement d'infanterie et de dragons. Instruit en c min, par ses espions, que déjà l'ennemi se prépare à évac la place, il prend les devants au galop, avec quatorze i gons, arrive au moment où la garnison allait sortir, mei d'une escalade, et intimide tellement le commandant, celui-ci se rend sans résistance et à discrétion, avec dix-i officiers et trois cents hommes. Il y avait dans la place plu cent pièces de canon, mortiers ou obusiers, dont parti bronze, et une grande quantité de munitions de guerre ( bouche, cinq mille fusils, un million de cartouches à ba et beaucoup d'effets militaires. On trouva, dans le port, frégate et une corvette armées de leurs canons : on s'en emp de même que de l'arsenal de la marine, qui était trèsfourni.

Ainsi, pendant que Montesquiou se rendait mattre Savoie, dans le même espace de temp**s, et avec la même** dité, le général Anselme, également sans tirer un con fusil, faisait la conquête du comté de Nice, La Conver nationale le réunit à la France. Il composa le départemen Alpes-Maritimes, lequel, sur le rapport de Carnot, fut l.i augmenté du territoire de la principauté de Monaco.

30 septembre

Prise de Spire, ' — Des événemens non moins re Allomagne, quables se succédaient sur les frontières de la France.

> Les Antrichiens ayant, au commencement de la campi établi sur le Rhin, pour le défendre, un cordon de tre depuis Rheinfelden jusqu'à Philippsburg, les Français as

Monitour, — Relation des sièges, — Tableau listorique, — Dieti dos siéges et bataliles. - Jennial.

1792.

brmé deux camps à la proximité des forces ennemies. Quainte-cinq mille hommes se trouvaient ainsi rassemblés en Allemagne. Asace, sous les ordres du général Biron, pour s'opposer aux ntatives que pouvaient faire les Autrichiens. Ceux-ci étaient camandés par le prince d'Esterhazy, qui avait douze mille immes dans le Brisgaw, et par le comte d'Erbach, qui se ouvait, à la tête d'un camp de treize mille hommes, entre Layence et Spire. Le corps d'émigrés du prince de Condé, rt de quatre mille combattans, occupait le margraviat de den , et complétait ainsi toute cette ligne de défense. L'arile française, sous le nom d'armée du Rhiu, était divisée h deux camps : l'un, aux ordres particuliers du général iron, était à Strasbourg; l'autre, commandé par le général **ustine , se trouvait à Landan , et occupait les lignes de Weis**mbourg.

Lorsque le prince de Hohenlohe-Kirchberg se fut éloigné **le Thionville pour aller se réunir à l'armée qui envahissait la** Champagne , il fut remplacé sur la Moselle par le comte d'Erliech. Celui-ci, en se retirant, n'avait laissé que quatre mille **ommes pour défendre le riche magasin que les coalisés avaient** Spire. Custine, instruit de ce défaut de prévoyance, demande et obtient du ministre de la guerre, et du général Bron auquel il Ctuit subordonné, la permission de marcher **avant** , de faire une tentative pour s'emparer de la ville de pire et de son magasin, qu'on évaluaità cinq ou six millions. Il part en conséquence de Landau, le 29 septembre, et pénêtre dans le Palatinat à la tête de dix-huit mille hommes divisés en trois colonnes. La première, à droite, marche par Lingenfeld sur les hauteurs de Heslegenstein; la seconde porte directement, par Weingarten et Schwagenheim, sur pire; la troisième, commandée par Custine en personne, se **Trige sur** le même point par Guermersheim.

Le 30, les trois colonnes paraissent à la vue de Spire à

1792. Allemagne.

différentes heures. Le colonel Winckelmann, qui command dait les quatre mille hommes laissés par le comte d'Erbac pour couvrir Spire, ayant commis la faute de ne point fair évacuer les magasins, se décide à les défendre vigoureus ment. Il envoie seulement sur la rive droite du Rhin sa coiss militaire et la plus grande partie de ses équipages, et vical masquer les portes de la ville, en se mettant en bataille, droite appuyée à un escarpement au-dessus de la porte qu conduit à Worms, sa gauche prolongée vers des jardins en tourés de fortes haies, son front couvert en partie par de marais. Mais ces dispositions ne pouvaient empêcher Custim de l'envelopper. Le général Neuwinger, qui commandait une des colonnes françaises, apercevant les ennemis rangés 🛋 bataille, dirige sur leur ligne un grand feu d'artillerie, et six marcher en même temps, sur leur droite, quatre bataillos destinés à s'emparer d'une hauteur qui la domine, et lui donne la facilité de la tourner. Attaqués vivement, les Autichiens se défendent de même; mais écrasés par l'artillerie de Français, et près d'être débordés par leurs colonnes, ils : hâtent de rentrer dans la ville, dont ils ont soin de fermer la portes. Custine et Neuwinger les suivent, et le canon ne produisant pas un effet assez prompt, ils font rompre les portes à coups de hache. Deux sont enfoncées, et les Français se précipitent dans les rues. L'arrière-garde autrichienne résiste, pour protéger la retraite de Winkelmann. Retranchée dans le maisons qui ont été crénelées, elle fait sur les Français un feu terrible. Mais voyant que rien ne peut les arrêter, elle songe elle-même à la retraite. Custine poursuit l'ennemi avec acharnement; et les bateliers ayant pris la fuite. Winckelmann est acculé au Rhin et forcé de mettre bas les armes. Deux mille neuf cents Autrichiens sont prisonniers; quatre cents senoyent dans le fleuve en voulant le passer à la nage ; le reste échappe ou avait été tué en avant et dans les rues de Spire.

•

•

•

•

•

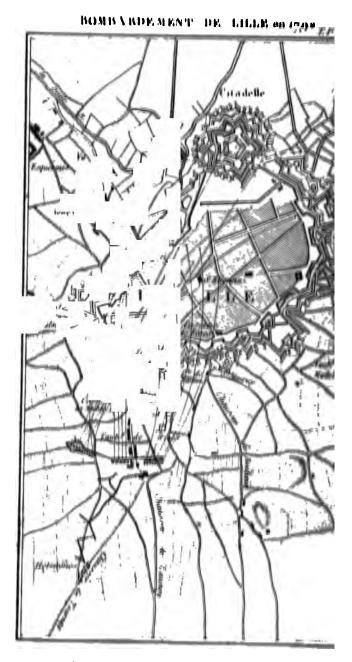

I have be been been been been

s beaux magasine autrichiens, des munitions de toute ese, des canons, des obusiers, des drapeaux et la conquête. Allouisge-**Spire sont pour les Français le fruit de cette brillante** ruée , qui ue coûte aux vainqueurs que deux cents hommes, mi lesquels on regrette plusieurs officiers,

1703.

Prise de Worms . - Custine, instruit que le général ; octobre. ste d'Erbach accourt avec un corps de douze mille hommes r couvrir Worms et Mayence, s'empresse, avant son ar**le, de faire tomber la** première de ces deux vil**les a**u pour**des Français. Il e**nvoie aussitôt Neuwinger, avec un déement de quatre mille six cents hommes, qui, trouvant forms sans défense, s'en empare sans coup férir. La prise gette ville était surtout intéressante pour les Français, à se des immenses et riches magasins qu'elle renfermait,

ini que Spire, et qui furent évalués à trois millions. Siège et bomburdement de Lille 2. - Pendant que les 8 outobre . **Trassiens s'a**vançaient en France à travers les plaines de la impagne, les Antrichiens, commandés par le duc Albert Saxe-Teschen, menaçaient la Flandre française et paraisment méditer une entreprise importante. Damouriez, en parant pour aller à la rencontre des Prussiens, avait singulière hent dégarni la frontière du nord, appelant à lui la presque malité des forces disponibles; il n'avait laissé, pour couvrir s forteresses du nord, que huit à neuf mille hommes aux adres du général Moreton. Celui-ci, trop faible pour résister oux troupes que le duc de Saxe-Teschen rassemblait dans la Flandre autrichienne, avait évacué le camp de Maulde, et l'était ensuite retiré, en partie sur Valenciennes, en partie tur Condé et Bouchain. Dégagée de tout obstacle, et libre dans ses mouvemens, l'armée autrichienne se déborda sur le erritoire français, comme un torrent qui a rompu ses digues.

France.

<sup>·</sup> Monitone, - Dictionn. des sieges et batailles, - l'abl. hist.; - Jomini

<sup>&</sup>quot; Journaux du temps, - Memoires de Custine, - Relation des sièges.

tinne tinne

Après avoir pris les postes de Lammy, Roubais, Tomesia et abtre emparé de tous ceux qui avoisment Donay. Vales ciennes et l'ille, elle rests quelque temps indécise, menucai également l'une et l'autre de ces trois élets de la France, Mil bientift aca projeta parurent à découvert. Le dun de Mage. Trad A the fall is the property of the season of the state of qu'il avait dessein d'asseiger cette place; et en effet, le s. lees tembre, il en commença l'investissement, en établissant dans son voidhage phalema campa qui l'entomalent. Le pha cand gunga da agalliz al cuma muta equiac ess als ubbroble d'Annappes, à une pertée et demie du careur de cette places. ancla conte de l'ournay Cette acmée ponyait s'élever à vingte eng mille hommes d'infanterie et huit mille chevaux. 🐚 torces, quoique considérables, étaient bien insuffisantes puis alli. I ann allat analq ann'h agais al salgár sal snah rannal Ansai, pendant sa durée, les communications avec llogay & Dunkerque restèrent elles parfaitement libres. Mais le projet du due de Saxe.Leachen était seulement de faire éprogypt 🛦 Lille un bombardement terrible. Il comptait auc les efficts des hommes contraires au parti de la révolution , et se flatial que les habitans, elliagés des horreurs d'un bombardements no tarderatent pas à lorrer la garnison de demander à capitulets

Lillo est une des plus belles villes de l'inner, situér dans une plaine et couper par la Deule, qui en remplit les lissés. Les ouvrages, qui sont irréguliers, out été réparés et rétablit sons la direction de Vanban. La citadelle passe pour le chef-d'ouvre de ce grand ingénieur; elle a rinq bastions réguliers, dont les constines sont convertes par des tenailles en terres elle est entourée par un lissé probont, en avant duquel se trouvent ou chemin convert et un glacis. Les augles rentrais de ret avant lissés, du cête de la campagne, sont garnis de sept deur lunes en terre. Ainsi Lille avait des fortifications respectables asses bien approvisionnées pour pourroit gunteule

long siège; mais sa garnison n'était guère composée que de t ou huit mille hommes, ce qui n'était que la moitié du nhro nécessairo, dans le cas d'une attaque générale et dans formes. Sur ces sept on huit mille hommes, il n'y en avait a troia mille de troupes régulières. Le reste se compossit hataillona de volontaires nationanx, braves il est vrai, da sans expérience, la plupart sans instruction, ne sachant i nième charger leura armes. Donze centa hommes de calerie n'avaient que six cents chevanx en état de servir. Cent 410-deux canonniers seulement devaient pourvoir au ser-🤏 de l'artillerie nombreuse dont les remparts étaient ara. D'où il est facile de conclure que ni les Français, ni les ttrichiens n'étaient en mesure, les uns pour défendre, les tres pour assieger dans les formes une anssi grande place. Au moment où le due Albert commença à investir Lille. maréchal-de-camp Ruault était commandant de place, et il ait pris, autanj qu'il était en lui, tous les moyens qui pouient contribuer à mettre cette ville dans un bon état de déme. Il avait particulièrement donné tous ses soins pour paerver librea les communications avec Béthune, Dunkerque les autres places, dans la partie d'où il pouvait tirer des seura et des vivres, qui arrivaient par la Lys et la Deule, tites rivières que l'ennemi n'osa point passer. Mais la couryation de Lille étant, dans les circonstances présentes, un jet de la plus haute importance, le lieutenant-général uhoux fut envoyé pour prendre le commandement supéeur de la place. Il avait sous ses ordres les marechaux-demp Ruault, resté commandant d'armes, Lamarlière, et hampmorin, le capitaine du génie Mareacot, devenu deaia ai célèbre dans l'art de defendre et d'attaquer les places lieutenant - colonel Guiscard commandait l'artillerie, et

ryan, habitant de Lille, etait à la tête de la garde natio-

france

Le duc de Saxe-Teachen, après avoir passé la journée d 23 à établir ses batteries, commença l'attaque le 24, en fi sant chasser par des soldats tyroliens le bataillon belge qu gardait le fanhourg de Fives. Après un combat asses vif de les rues , cette dernière troupe fut obligée de se retirer , app avoir mis le feu au faubourg, qui aurait pu favoriser l'approch des Autrichiens, dont néammoins l'attaque n'avait pas été se objet. Pendant qu'on se battait pour la possession du fat bourg, le duo de Saxe falsait ouvrir la tranchée, et les tre vaux furent conduits avec tant d'activité pendant la nuit que le matin, à six heures, ils étaient presque entièrement achevés. Cette tranchée partait du village d'Hélemmes, su la route de Tournay, envirou à neuf cents toises de la place et gagnait en quatre zigzaga les derrières du village de Fival La parallèle conrait dans la rue de ce faubourg, qui est per pendiculaire à la chaussée, et ne sortait pas encore dans le campagne. Mais, continués les jours suivans, les gavaux con prirent bientôt tout l'espace entre le faubourg de Fives et ce lui des Malades, jusqu'au prolongement de la branche gauche de l'ouvrage à cornes de la Noble-Tour. Les batteries furent placées par échelons à deux cents pas de distance. La ligne des retrauchemens se trouvait ainsi comprendre les villages de Roubaix, Lannoy, Tourcoing et leurs alentours.

Cepeudant le lieutenant - général Duhoux fit faire, de le 24, une sortie, commandée par les lieutenans - colonels Valubert et Depierre; les travailleurs sont d'abord repoussés; mais, renforcés par de nouvelles troupes, ils forcent le Français à se réfugier dans la ville, et continnent à établir leurs batteries. Duhoux assemble le conseil de guerre et celui de la commune, déclare la place en état de siége, ordonne l'évacuation des magasins à pondre, dits de la vieille porte de fives et de la Noble-Tour, situes sur le front d'attaque, et décide que les inondations dont Lille est susceptible

tont tenducs. Plusieurs autres sorties, exécutées pendant les truées des 25, 26, 27 et 28 septembre, eurent le même altat que la première, et ne servirent qu'à aguerrir les solts, et surtout les gardes nationales, qui rivalisaient de braare et de zèle avec les troupes régulières.

Malgré le feu très - vif de toute l'artillerie des forts de place, mise en jeu pour les troubler, les Antrichiens uent achevé leurs préparatifs, et reculé leur quartier-géal à Annappes. Ils avaient établi des batteries formidables canons et de mortiers, avec des grils pour rougir les ulets. Le 29 septembre, à onze heures du matin, le maautrichien d'Aspes, précédé d'un trompette, se préite à la porte de Saint-Maurice, est introduit, les yeux ndés, au conseil de guerre, et remet au commandant et à municipalité de Lille, deux sommations, dans lesquelles due de Saxe promettait aux Lillois de les traiter avec douur, s'ils voulaient embrasser la cause de la coalition et livrer ar ville, et les menaçait au contraire d'incendier leurs maisons, de ruiner toutes leurs propriétés, s'ils oppossient quelque nistance. Les assiégés repondent avec énergie. « La garnin que j'ni l'honneur de commander, et moi, disait Ruault, mines résolus de nous ensevelir sons les ruines de cette ace, plutôt que de la rendre à nos ennemis; et les citoyens, lèles à leurs sermens de vivre libres ou de mourir, partagent a sentimens, et nous seconderont de tous leurs efforts. » ndré , maire de Lille , fit cette réponse encore plus énergique ir son laconisme : « Nous venons de renouveler notre serent d'être fidèles à la nation, de maintenir la liberte et l'édité, on de mourir à notre poste. Nous ne sommes pas des riures. » Ces deux reponses sont rendues publiques par la nie de l'impression. Elles raniment et électrisent le courage n habitans de Litte. Tous jurent de se defendre jusqu'à la rnière extrémité, plutôt que de subir le joug des étraugers.

Ils reconduisent l'envoyé autrichien aux cris mille fois r tés de vive la nation! vive la liberté! et lui prouvent a n'existe qu'un sentiment dans la ville, celui d'opposer invincible résistance.

A trois heures après midi, vingt-quatre canons de gros libre, chargés à boulets rouges, et douze mortiers tirent la ville avec une extrême violence. Cette décharge est su de plusieurs autres, qui se succèdent avec rapidité : au b de quelques heures, la ville est couverte d'une grêle de bi bes, d'obus et de boulets rouges. A ce signal, l'artillerit la place redouble d'ardeur; et mêlant son fracas à celui l'artillerie autrichienne, on n'entend plus, pendant le resu la journée, qu'un feu roulant de canons, de mortiers, de b bes, qui se prolonge même pendant la nuit. Les habits effrayés, fuient de leurs maisons. Soudain les rues, les pla publiques sont désertes. Les bombes et les boulets dispers les groupes nombreux qu'une curiosité inquiète et la grades circonstances ont rassemblés ca et la. Bientot le feu manifeste aux casernes de Fives, à l'église de Saint-Etie et dans différens quartiers de la ville. Des secours prom et abondans, tantôt efficaces, tantôt inutiles, dirigés par chefs militaires et les officiers municipaux, se portent sur t les points avec rapidité. La mort vole sur cette cité po leuse. Une terreur muette est peinte sur tous les visages. nuit vient encore augmenter l'horreur de cette situation. quartier de Saint-Sauveur, plus immédiatement exposé coups, devient le foyer de l'incendie le plus violent. I grêle de bombes et de boulets le rend inaccessible aux seco les plus intrépides. Vainement deux magistrats et l'adjud du génie Flayelle y pénètrent momentanément : ils n'y p vent tenir que quelques instans; ils n'en sortent qu'à trav mille périls. Ne pouvant y éteindre les slammes, on borne à mettre un terme à leurs progrès, et à les empêches

Annchir les rues qu'on leur laisse pour limites, Plusieurs samilles, qui a'étaient réfugiées pêle-mêle dans des caves, se groyant en sûreté sous de faibles voûtes, y trouvent une mort cruelle. Etouffées par le feu ou la fumée, elles périssent terasões par les bombes ou par les débris de leurs maisons mbrasées. L'incendie se déploie avec une telle activité, il l'élève à une si grande hauteur, que dans les quartiers les plus éloignés de la citadelle, on pouvait lire à la lueur des Lammes, dont l'éclat semblait se répandre jusque dans les cioux. Pendant cinq Joura, l'ennemi soutient ainsi la vivacité surprenante de sou feu destructeur. Les batteries autrichiennes, **établies à la gauche, à la** droite et vers le cen**tr**e de leurs parallèles, produisaient incessamment, dans cette malheureuse villo, les mêmes ravages et les mêmes dévastations. Ces trofs batteries étaient placées de manière à prendre la ville dans le sens de sa longueur, et à la couvrir de trois longues gerbes de feu, qui ne laissaient aucun quartier exempt de périls. Les canonniers autrichiens tiraient quelquefois sur un augle à **élevé,** que plusieurs de leurs boulets allèrent blesser des oldats dans l'intérieur de la citadelle, et tombèrent même u-delà.

Aux alarmes, aux inquiétudes, au sentiment même de errour qui durent maîtriser les Lillois le premier jour et la remière nuit de ce terrible bombardement, succéda le sentisent de leurs propres forces. Leur courage fut porté jusqu'à faéroïsme; ils prirent la ferme résolution de résister à la fueur des Autrichiens, qui se flattaient de venir arborer leurs tendards sur les débris fumans de cette belle cité, dont les abitans se regardèrent dès-lors comme enfans d'une seule et sème famille, unis par des liens que le danger commun et s intérêts réciproques rendaient indissolubles. Un ordre parit s'établit sur tous les points. Dans chaque rue, dans chaque partier, les citoyens conviennent qu'un certain nombre d'entre

cux resteront toujours sur pied, uniquement occupés à surveiller les endroits sur lesquels les bombes étaient dirigées. Des vases pleins d'eau furent placés à toutes les portes; les femmes, les enfans même se disputaient le plaisir d'arracher les mèches entlammées des obus. Un boulet rouge vensit-ilà pénétrer dans une maison; un cri indiquait la demeure a péril; à l'instant accouraient vingt citoyens; ils cherchaient avec soin le boulet destructeur, le saisissaient avec des temailles on de grandes cuillers en fer qu'ils avaient fait fabriquer, et le jetaient dans les ruisseaux. Cette manœuvre ingénieuse contribue plus que toute autre à diminuer considérsblement les ravages des boulets rouges. Les Lillois se disputent à qui montrera le plus d'intrépidité. Un canonnier bourgeois, servant une pièce sur les remparts, est avertique sa maison est la proie des flammes; il se retourne, voit et effet sa maison en feu, continue de charger, et répond : « Je suis ici à mon poste, rendons-leur fen pour feu. » Et il ne l'abandonna que quand il fut remplace. Lorsqu'une maison était devenue inhabitable, on s'empressait d'offrir l'hospitalité aux victimes de la barbarie autrichienne. Alors toutes les subsistances étaient communes : « Buvez, mangez, leur disaiton , tant que ma provision durera ; la Providence pourvoira à l'avenir. »

Cependant les Autrichiens, après avoir ralenti leur feu dans la journée du 3 octobre, l'avaient recommencé le lendemais avec la même vivacité. Ce redoublement de fureur, de la paz d'un enuemi qui semblait en vouloir aux habitans plus encere qu'aux remparts de la ville, fut, dans le temps, attribué à l'arrivée de l'archiduchesse Marie-Christine, gouvernante des Pays - Bas, au camp autrichien. Cette princesse fut même accusée alors d'avoir dirigé en personne les batteries, et d'avoir pris plaisir à contempler les ravages causés dans Lille par cet effroyable bombardement. Mais ce fait, bien peu digne

d'une femme, n'a été appuyé d'aueun témoignage authentique. Néanmoins, répandu alors parmi les Lillois avec toute l'exagération patriolique, il concourut encore à augmenter leur enthousiasme.

Trance.

. Houvensement les munitions commençaient à manquer aux assingums. Dos le 5 octobre, leur feu devint moins vif, et ne fut bientat plus entretenn que par un petit nombre de pièces qui tiraient encore à boulets rouges. Les bombes deviennent fort rarea. A lour place on voit tomber dans la ville des barres de for, des chaînes, des pierres, etc., derniers indices d'une fureur qui n'a plus d'alimens. L'u même temps les Lillois, dont les communications étaient toujours restees libres, recevaient des accours qui les mettaient à môme de prolonger leur résistance, an cas où l'ennemi se serait obstine a les foudroyer enrare. Bethune, Aire, Saint-Omer, Dunkerque et d'autres villes circonvoisines, touchees des malheurs de Lille, et pleines d'admiration pour son héronque dévouement, lui avaient envoye leurs pompes et des vivres en abondance. Le géneral Lamarlière était parvenn à s'introduire dans la place aveo dix bataillons do ronfort; et les commissaires conventionnela Delmas, Duhem, Bellegarde, Aoust, Doulcet et Duquesnoy, entrés après lui dans Lille, vensient d'annoncer sux babitana que la Convention leur avançait un accoura de deux millions, et que le général Labourdonnaye, a la tête de l'armée du Nord, accourant pour les delivrer.

Rebuté par la résistance opiniatre de la place assiégée, informé des auccès des l'esuquis en Champagne, et menacé de se voir bientôt attaqué par les deux armées réunies des genéraux Damouries et Labourdonnaye, le due de Saxe-Teschen, après avoir inutilement lancé dans Lille soixante mille boulets rouges, et des bombes et des obus en proportion, se décide entin à lever le siège et à opérer sa retraite. Dès le ti octobre il fit marcher sa grosse artillerie vers Tournay. Le lendemain,

1700. Prances

une partie de ses troupes avaient fait leur monvement ren grado à la droite de la rivière de Marque, sur Tressin. Le les retranchemens des Antrichiens étaient entièrement ét cués. Lille est libre, et ses habitans sertent ou foule, noussant des cris de joie, et considèrent avec une curion mélée d'indignation, ces tranchées profondes d'où partsi naguère la dévastation et la mort. Dans plusieurs endroits tranchées avaient douze preds, du sommet du parapet | qu'au fond, et on y voyait jusqu'à huit bauquettes. Abr derrière ces retrauchemens, les Autrichiens bravaient avec curité tout le feu de l'artillerie française, qui, quoique ser avec activité, et ayant brûle, du 26 septembre au 8 octol deux cent milliers de poudre, avait en effet occasioné t peu de dommages à l'ennemi. A la vue de ces travaux memses, les Lillois s'irritent; ils se jettent dessus avec fur les détruisent à l'envi les uns des autres, et font rapideu disparattre ces vestiges offrayans d'un cruauté inutile.

Ainsi Lille, par le courage de ses habitans, échappa l'ambition de la maison d'Autriche, qui, à cette époque, ralssait vouloir en faire que place frontière des Pays-Bas. I l'avantage de rester à la minue était acheté par de doulour sacrifices : plus de deux mille hommes, tant de la ville qu la garnison, avaient péri victimes du bombardement. Le bourg de l'ives était entièrement incendié et rasé; plus sept cents maisons de la ville avaient été la proie des flamt un grand nombre d'autres se trouvaient criblées de boulet de bombes, chancelantes et hors de service : on en ve à peine une qui ne portat les marques particulières du r hour général. Le quartier de Saint-Sauveur n'était qu'un amas de décombres, où l'œil découvrait à peine formes des habitations et des rues. Enorgueillis des éloges q recevalent de la part de toute la France pour leur cond ysleureuse, les Lillois so firent des trophées des instrun

puèmes de leur infortune. Un grand nombre d'entre eux prirent Paisir à faire sceller, sur la façade de leurs maisons à moitié dátruites, les houlets qu'un malheureux hasard y avait envoy és. Long-temps après encore, ces boulets, peints en rouge, étaient montrés par eux avec fierté aux voyageurs.

1709. France.

Retraite des Prussiens, et reddition faite par eux de la 16 combre wille de Ferdun'. — Le général Kellermann, vainqueur à Valmy, était cependant resté dans une position fort embarrasmute. Les Prussiens occupaient tonjours leur même campement; des le lendemain ils pouvaient attaquer encore son mmée, et il était possible que la chance tournat tout à coup m leur faveur. L'ennemi, d'ailleurs, pouvait le tourner par a gauche et couper ses communications. Il sentait la nécessité de rétablir sans délai celle avec Châlons, dont il se trouvait déjà séparé. Dès que la muit fut yenne, il marcha par la gauche, dans le plus grand silence, passa l'Auve et établit son camp sur les hauteurs de Voilemont : de cette manière son front était couvert par l'Auve, sa gauche par le ruisseau de l'Yèvre, et sa droite se trouvait liée avec celle de Dumouriez. Il pouvait ainsi prévenir l'ennemi sur la route de Châlons, et communiquait aûrement par celle de Vitry. Le général Stengel resta sur les hauteurs de Valmy avec la cavalerie légère.

Une partie de ce que Kellermann avait prévu arriva. Brunswick, qui ignorait que l'armée française avait décampé pendant la nuit, avait fait des dispositions pour une nouvelle attique; et le lendemain 21 septembre, à six houres, les émigres qui étaient arrivés de Somme-Tourbe, et qui compomient l'avant-garde prussienne, se portèrent en avant pour commencer le combat. Quelques volées de canon, prenant alors l'armée prussienne en écharpe, avertirent Brunswick de la belle manœuvre que Kellermann venait d'opérer. Le géné-

Moniteur, - Campagn. du duc de Brunswick, - Mem. de Dumourier, --Tableau historique, - Jomini, - Diotionnaire des sièges et batailles.

i, jj.s. Limu<del>s</del>i

tal prussien arrête le monvement de ses troupes, considère le Francais occupant one position qui lui paralt inexposuable delibéro avec son conseil, et prend le parti de faire rentrer a armos dans ses retranchemens. Il ne tarda pas à s'y voir lui mome dans une position très critique. Devant lui les armés ronnies de Kellermann pouvaient former un corps de ela quante à sotvante millo combattans, dont il vensit d'eprouve la brayonie et l'intrepulité. Derrière lui se trouvalt l'armét du general Dillou, en état de lui opposer vingt-eing à trent millo soldats. De tous les points de la France accouraient h 🐗 rencontre des milliers de gardes nationaire. Les habitais des campagnes quittaent leurs charries ; ceux des villes abandus uniont les arts, les manufactures et fere commerce, et voluient en Champagno, pour ôter à l'ennemi tent espeir de retraite, Ce n'est plus seulement une armée qu'il à à combattre, c'est la nation française tente entiere, indignee des ediens manis festes qu'il a oso publici contre elle. D'un autre côté, son asmore etait dans un etat de desorganisation effrayant. Depula son depart de Longwy, les planes n'arrient pas discentimé; les contes, pratiquoes sur une glaise tenace, etalent des enna impraticables. Las vivies venaient de Verdini, en faisant un long détour par Granpro, et les distributions manquaient annient. Les troupes vivaient d'enn de craie et d'inie manvalue décortion de farme. Cette nouverture avait coutribue otendro les ravages de la dysenterio , qui regunit deja parmi elles à lour depart de Verdui. Plusieurs regimens avaient perdu quatro cents hommes par cette affrense maladie, et la moitio de ceux qui restaient sons les desposus étaient affaildis d'une maniere desergerante

Presso par toutes ces considerations, flemswick, contre l'avis du rot de Prusso, qui voulait risquer une bataille, prend le parti de la retraite, et abandonne, malgre sa fierté naturelle, le projet de conquérir la France. Il lève son camp le

Làba:

septembre, et se met en marche pour retentrier aur ses pas. which par les maladies, et anns cesse incredes par les Pranqui les autraient à la piste, les Penadens mirent donse mà regagner Verdini, et aur leur passage les reutes étaleut diées de cadas res d'hommes et de ches aux, de malades et demés shandamés fante de panyair les transparter. Padia o armée prinsienne, qui etait venue dans l'espoir de se he à l'aris, saus presque tirer un comp de firsil, était di uee delplus de moitie, quand, le 14 octobre, elle arriva erdun. Doja Kellermann était campé avec une armée de rante mille hommes, any environs de cette ville i Damon était derrière les troupes fligitives, avec une armée au as égale en nombre et bien ampérieure par l'esprit qui mait. Des causes etrangères à notre sujet avalent, dit em, ide he co général de les ponesnivies i isoment et de comper hemin de Verdan an roi de Prusse et an due de Brunsk. Quoi qu'il en auit, les Presaiens avaient dejà dépasse e ville et commence à tenverser la Meuse, lorsque Dumoufit marcher le general Dillon sur Verdun, en lui enjoiat d'atteindre, a'il le pouvait, la queue des eunemis, et d'esm leura puntea. Co general erdenne à acatrempea d'exécuter mouvement, of he parte but induse on avail avec neut exwars, cinq bataillous, six pières de la et quatre de H. ive an moment où les derniers Prussieus rentralent dans dun, il fait mettre son canon en batterie sur le mont de it Barthelemi, qui domine la citudelle. Mais avant decomwer, il envole manuer le commandant, à une houres du in, par un aide-de-camp et un trompette. Ce communt fait demander one suspension d'hostilités, en attendant ausentement du voi de Prusse à la reddition de Verdunon l'accorde, et presqu'aussitut un side desessup apporte anacutement du roi de livrer, le lendemain 1 %, aux l'imi-, la parte de secours de la citadelle, à condition d'avoir

trois jours pour achever d'évacuer la place, et de faire tranporter les malades sur des voitures du pays. Dillou obtempt à tout; et le 14, il fait son entrée à la tête de ses troupes, reprend possession de la ville de Verdun au nom de la rép blique française.

rti octob.

Siège de Thionville : — Au moment où l'armée coalis de l'empereur d'Autriche et du roi de Prusse opérait son gra mouvement pour envahir la France, le duc de Brunswi avait décidé de commencer par le siège de Thionville. Aus dès le 23 août, une forte division avait investi la ville : l émigrés qui en faisaient partie avaient reçu des princes fra çais l'injonction formelle de détruire les bruits que l'on r pandait sur leurs intentions de vengeance, par la conduite plus modérée et la plus analogue aux sentimens d'honne qui doivent toujours guider des chevaliers français; mail subordonnés aux généraux autrichiens, les émigrés n'étale pas toujours maîtres de suivre ces intentions généreuses. La ulliés se fluttaient que quelques démonstrations hostiles sus raient pour décider les habitans à se rendre. Ils commence rent donc à bombarder Thiopville le 24 août. Sommé de 1 rendre, après trois jours de tranchée ouverte, Félix Wimi fen répond « Vous pourrez brûler la ville; vous ne brûle rez pas du moins les remparts. » Wimpfen fait passer le 📢 qui l'anime dans tous les cœurs, et tous ses soldats jurent d s'ensevelir sous les ruines de la place, plutôt que de se rendre Irrités de cette détermination, les Autrichiens font une at taque générale; mais les assiégés, avertis à temps de leur dispositions, se décident eux-mêmes à les prévenir. Le 16 sep tembre, ils font une sortie, tombent sur les travailleurs, le égorgent; et protégés par l'artillerie des remparts, ils péul trent dans le camp ennemi, y font un grand carnage, et for

Moniton, — Campagnes du duc de Brunswick, — Dictionnaire des signi et batailles, — Jondai, — Tableau historique.

Ĭ.

179a. France.

nt les Autrichiens à renoncer, pour cette fois, à l'attaque l'ils projetaient. Cette sortie, à laquelle ils étaient loin de ttendre, leur coûts quatre cent cinquante hommes, et le lace de Waldeck, qui combattit avec un grand courage, at un bras emporté par un boulet de canon.

De ce moment, les Autrichiens parurent changer leur plau. runawick avait rappelé à Verduu plusieurs corps de l'armée aiége : les émigrés français en faisaient partie. Ceux qui ataient couvertirent le siège en blocus, et feignirent de vouir prendre la place par famine. Mais Wimpfen et ses braves klats, encouragés par un premier succès, étaient loin de ouloir les laisser tracer tranquillement leurs lignes de cirmyallation. Le 17, ils firent une seconde sortie, attaquèrent nnemi, retranché dans son camp de Richemond, et se jetènt sur lui avec tant d'impétuosité que, persuadés qu'ils aient assaillis par dix mille hommes au moins, les Autrilieus coururent tous aux armes. Leur camp était en moument, et le désordre ne tarda point à s'y mettre. Pendant a'ils cherchaient à prendre position, les Français, divisés en natre colonnes, firent attaquer le flanc gauche de l'ennemi ur des tirailleurs ; et , à l'aide d'une vive fusillade entretenne or eux, ila a'emparèrent du magasin des Autrichiens, renrent dans la ville, emmenant avec eux cent trente-trois charas et cinq cents prisonniers, avant même que l'ennemi fût evenu de sa surprise.

Le 21, nouvelle sortie. Les Français brisent le pont que le Autrichiens avaient établi sur la Moselle, près de Cate-ton. Ayant ainsi ôté tout moyen de communication entre le mp de Richemond et celui de Gavisse, à trois licues de la ville, ils courent attaquer ce dernier camp, où se trouvaient assemblés quinze mille hommes, et parviennent, avec le même succès, à s'emparer encore de son magasin. Victorieux sur tous les points, ils firent un butin immense, tuèrent un grand

1792. France. nombre d'hommes à l'ennemi, et emmenèrent beaucoup prisonniers. Parmi les hommes de marque que les Autrichi perdirent dans ces deux rencontres, étaient le général Schr ohef de l'artillerie, le baron de Liwenschrein, colonel d régiment de cavalerie légère, et Schwilgner, major du ce de Wittgenstein.

Voyant tons leurs efforts inutiles, les Autrichiens veul tenter s'ils ne rénssiront pasmieux par la voie de la séducti On offre an commandant un million sil veut livrer Thi ville : « Volontiers, répond en riant Wimpfen, pourvu qu a consente à passer l'acte de donation pardevant notain Cependant, menacé tous les jours davantage, le command veut solliciter du secours de Metz; mais les Autrichiens veloppant la place, il n'était pas facile d'y parvenir. Il mande quelques soldats de bonne volonté, et qui sachent s vrir un passage. Trois hussards se présentent, et parte bride abattue. Les sentinelles autrichiennes tirent et en ti deux : le dernier se fait jour à travers plusieurs postes er mis, tombe dans une embuscade, se dégage malgré les co de sabre, et arrive à Metz convert de gloire et de blessuportant les dépêches de son commandant. Mais Wimi n'ent pas même besoin des secours qu'il demandait. Ser taques multipliées avaient tellement épouvanté l'ennemi, c n'osait plus rien entreprendre, et que d'assiégeant il seml être devenu assiegé. Bientôt le bruit de la retraite des Pi siens et de leurs échees en France s'étant répandu dans camp devant Thionville, les Autrichiens ne songèrent plus e mêmes qu'à se retirer, et levèrent le siège le 16 octobre.

at octobre.

Evacuation de Longwy (. -- Après la reddition de V dun , Longwy était la scule place de France qui restât enc au pouvoir des coalisés. Kellermann vient prendre positie

Journaux du temps, -- Campagnes du due de Brunswick, -- Dictions aléges et batailles, -- Jomini, -- Tableau historique.

ao octobre, aur les banteurs de Rouvroy et de Longuyon, Come, à la vue de cette place, et la acume de ae rendre, pux batailleum prussieus qui l'exempaieut encere en sertent londomain, et Kellermann y fait aon entree à la tête de ses toppes. Ainsi sortirent du territoire français les troppes etrandres, après y avoir sejourné pendant deux mois et demi de manière la plus desastreuse pour elles. Les l'eaugais à leur our se tranvalent en mesme pour envalur le pays ennemi.

1794 Prance.

Albunague.

Prine de Marence . - Custino, après l'incupation des sembles ma villea de Spire et de 11 orma, était encore incertain a'il**continuerait à marcher en avant dans le Palatinat, et s'il cherberuit à s'emparer de Ma**mbeim on de Mayence, La possession k la promière de ces deux villes utitait plus d'avantages aux Inneals, on co qu'elle cut eté pour oux une place importante urlo Rhin, un parago intermediaire entre l'Alacce et Mayence, M le mayen le plus facile de se rendre mattre du cours du euve depula Unningue. Mais Custme etait vivement appele par les partisans que la revolution trançaise avait à Mayence, el cetto placo offiant, plus de chance de renssito que Manheim, **U** une conquète plus brillante pour ses armes, le general se coide à tenter l'entreprise. Dans la unit du 11 au 15 nete be, il detache du camp d'Ederaheim des recumaissances, maquelles il donne l'ordre de s'avancer par Ederheim et Panckenthal, et de ac replier cuanite auc Mutteratatt. Une Nuro ao dirigoa le lendemain par Turckleim et Alacy, pomaza de détachement aur Crentanach et Ivayacralantern, alm de Muvrir l'intervalle entre Worms et Grentanach, et par con-**Equent le llane ganèhe de l'armée, qui allait ac diriger auc** Mayoneo. Certain qu'il n'existe ancun corps ennemi capable 🖶 le troubler dans son opération, Custine marche le 19, à la tête Tun fort détachement de cavalerie, sur Meissenau, au :

Memitour, --- Mémnico de Chaine, -- l'aldean historique, -- Distinuitate be siegos et batailles, -- Junini, -- Cialurie militaire

150a. Allemagne. desaux de Mayence. Il fut bientôt anivi par le reate de mée, qui compléta l'investissement sur la rive gauche du f en occupant, l'echaheim, Marienhorn, Geneuhelm et l bach, Cuatine, parcourant le front de sa position, ord plusieurs monvemens, dont le but était d'en imposerà nemi sur le nombre de ses troupes.

Les Antrichicus qui avaient cinquante mille hommer des positions inutiles, et cinquante régimens d'infanterle no falsaiont rien dans l'intériour de lours Etats, avaientle la delbuse de la forteresse la plus importante pour eux à garnison pen nombreuse, composéeen grande partie de Ma cais pen agnerris, et commandés par un général incap Cependant, telle était la force meme de Mayence, que ganverneur edt en plus de bravante et d'inteligence, perait encure défendu avec avantage contre les vingt-a mille hommes que Custine employait à le cerner. Mais l ron de Gimmelt, commandant de Mayence, était un : militaire, faible, qui ac laissait offrayer par le nom aculvolution française, et qu'entourait une foule de Mayer partisans de la liberté, qui, pour hâter l'entrée des gala, cherchalent tous à lui persuader que la place n'éta tenable.

Instruit par eux que tout était préparé pour le auce l'entreprise, Custine envoys le colonel Hombard so Chunich de livrer Mayence; le colonel lui remit une pleine de menaces, qu'il soutint merveillensement au n de sou éloquence soldatesque. Néaumoins le baron de nich, honteux de céder ainsi sans brûler une amorce, r dit qu'il était de sou devoir de se défendre; et en même t il fit une decharge génerale des canons de la place sur les çais. Custine, effraye par ces demonstrations hostiles, p déjà de se retirer, croyant l'entreprise avortée; mais blentôt rasauré par les agens qu'il avait dans la ville,

1500.

mut que le gouverneur ne cherchait qu'un motif planable Door rendre la place, il lui envoy a une seconde sommation, dans - Allemagna, buvelle il le menagait d'une cacalade et de mettre la ville à feu It sang dans le cas où elle se laisserait prendre de vive force. Cimuich demande vingt-quatre heures pour assembler le cop . Mil de guerre et la hourgeoisie ; C'ustine réplique par une troi-🛍 me sommation , qui mérite d'être rapportée comme un exem-Meduaty le d'alora a Monaieur le gouverneur, disait ce géneral . Mon dear de ménager le sang est tel, que je coderais avec Manaport au veen que vous temoignes d'obtenir jusqu's demain Pour me donner votre réponse ; mais l'ardeur de mes grena : dera est telle, que je ne puis plus la retenir. Ils ne voient que la gloire de combattre les concenis de la liberté , et la riche Poie qui doit être le prix de leur valeur ; car, je vous en pré-Hima, er n'est point une attaque regulière, c'est une attaque de tive fixee a laquelle il fant vous attendre. Non sculement elle 🖿 passible, mais même elle est sans dangers. Anssi bien que mus je connais votre place et l'espèce de troupeaqui la detenlent. L'agrence le sang de tant de victimes innocentes, de tant le milliera d'hommea. Notre vie , sans doute , n'est rien : accouames à la prodiguer dans les combats, nons savous la perdre maquillement. Je dois a la gloire de ma republique, qui jouit le l'impuissance des despotes qui voulaient l'opprimer, et qui he this this devant leavaneignes de la liberte, de ne pas enchatmer l'ardrur de mes braves soldats, et je le voudrais en vain, o Après deux conseils de guerre, le baron de Giunich se décide **l capituler, et , le 41 octobre , la garniaon sort de la place avec** les homeurs de la guerre et la promesse de ne pas servir pendant un an contre la France.

La prise de Mayeure fut pour les Françals un sujet de surprise et de joie, Elle produisit, en Allemagne, un sentiment général d'indignation. Cette place, dans l'état même on elle était, pouvait opposer une asses longue résistance, le corps 1782. Allemagne.

33 octobre.

d'armée qui l'attaquait étant dépourvu de tout l'attirail nées saire pour faire un siège régulier.

Prisa de Francfort-sur-le-Mein'. — Aussitot que Custis se vit paisible possesseur de la ville de Mayence, il songes pousser plus loin le succès de ses armes, en s'emparant e Francfort-sur-le-Mein. Il était informé, par les patriotes de lomands, que cette ville libre et impériale, l'une des plus intéressantes de cette contrée par l'étendue de son commerce. était presque entièrement dépourvue de troupes, et que 🛋 conquête serait l'expédition militaire la plus facile. Custime ordonna en conséquence, au général Neuwinger, de marcher avec quinze cents hommes sur Oppenheim, d'y passer le Rhim sur un pont volant, de traverser le territoire du landgrave de Hesse-Cassel, et de venir se présenter par la rive gauchedu Mein, afin d'entrer dans la ville par le faubourg de Saxenhausen. En même temps le général Houchard, qui ayait passé le Rhin à Mayence avec sept ou huit cents hommes, devait. en remontant le Mein sur la rive droite, se présenter aussi devant Francfort. Ce général arrive le premier au rendez-vous, et s'établit devant la porte de Bockenheim. Les magistrats, qui se croyaient à l'abri de toute insulte militaire par les éloignement du théâtre de la guerre, envoient demander à Houchard quelles sont ses vues. Il répond, sans se déconcerter, qu'il attend une autre troupe, sollicite la permission d'echeter des rafrachissemens, et l'obtient. La ville était dans une sécurité parfaite; mais à trois heures. Neuwinger serive, et bientôt à cette sécurité vient succéder la crainte. Il demande impérieusement à être introduit dans Francfort, avec la troupe du général Houchard. Les magistrats hesitent, baissent les pouts-levis, et feignent de vouloir se défendre: mais Neuwinger ayant fait braquer ses canons sur la porte de

Journaux du temps, — Dictionnaire des siéges et batailles, — Tableau historique, — Jouint, — Mémoires de Custine.



BATABLE DE JEMAPPES, & Non the 1799 . 1 10 100



Saxenhausen, et menagant de l'enfoncer, les habitans s'empressent de l'ouvrir. Les Français entrent en triomphe, et Allemagne. se rangent en bataille dans les rues, tandis que Neuwinger et Houchard vont à l'hôtel - de - ville frapper, au nom du général Custine, les habitans de Francfort d'une contribution de deux millions de florins, pour les punir de la généreuse hospitalité qu'ils avaient accordée aux émigrés françuis; mais Neuwinger, pour tranquilliser le peuple et la bourgeoisie, et les attacher à la révolution française, déclara que cette contribution ne serait supportée que par les nobles, les coclésiastiques et les couvens de la ville et du territoire.

1792.

Belgique.

Invasion de la Belgique et bataille de Jemappes 1. - 6 novembre Dumouriez, certain que le duc de Brunswick ne pensait plus qu'à évacuer la France, avait laisse au général Kellermann le soin de poursuivre les Prussiens jusqu'à la frontière, et s'était lui-même hâté de venir à Paris, pour concerter avec le nouveau gouvernement français les moyens de réaliser enfin son projet favori, l'invasion de la Belgique. Les circonstances étaient plus favorables que jamais, et il n'eut pas de peine à obtenir l'autorisation qu'il sollicitait, de le mettre de suite à exécution. Des forces considérables furent en conséquence remises entre ses mains, et dès la fin d'octobre, près de cent mile hommes se trouvèrent rassembles sur la frontière, prépares à l'envahir au premier signal. Dumouriez divisa cette armée en quatre corps. Le général Valence était à la tête du premier, composé de dix bataillons de ligne, quinze bataillons de volontaires et de douze escadrons. Ce corps, qui formait la gauche de l'armée, prit position aux environs de Givet et de Namur, afin de s'opposer au retour de Clairfait, qui revenait de la Champagne. Le deuxième corps, commandé par le général Harville, fort de douze mille hommes,

Moniteur, - Mémoires de Dumouries, - Hatoire de l'oulongeon, - Dictionnaire des sièges et batailles, - Tableau historique, - Jonnini.

1;92. Balgique,

fut placé en avant de Maubengo; il était destiné à tenir échec les Autrichiens campés du côté de Laixembourg. Da mouriez s'était réservé le commandement du troisième corps qui formait le centre de l'armée. Environ quarante mille hommes le composaient, et sa destination était d'attaquer l'ennemi sous Mons, et de marcher droit à Bruxelles. Enfin le quatrième corps, aux ordres du général Labourdonnaye , formait la gauche, et comptait dix-huit mille combattans, qui devaient menacer Tournay, afin de forcer l'ennemi à étendre l sa défense. Voici quelle était la position de l'armée autrichienne : le général Latour, à droite, au camp de la Trinité, convrant Tourney avec halt mille hommes; le duc de Saxe-Teachen sons Mons, avec vingt mille hommes. Une division masquait Condé, dans la position de l'Hermitage. On avait placé un corps à Bury, pour communiquer avec elle. Un détachement moins fort était à Warneton, au confinent de la Lys et de la Marque. De petits corps , placés à Tourcoing, à Lannoy et à Roubaix, devaient inquiéter Lille, et content an garnison.

Dumouriez arriva à son armée le 24, la rassembla le 28, entre Quarouble et Quiévrain; l'ordre de marcher en avant fut aussitôt donné, et l'avant-garde, conduite par le général Beurnonville, peit, le même jour, position à Quiévrain, pour couvrir les communications du général Berneron, qui devait, au même moment, s'avancer à la tête de luit mille hommes, par Condé, sur le bois de Bernissart, afin de menacer Athet Leuze, au centre de la ligne de défense de l'ennemi; et d'affaiblir ainsi les deux points principaux de Mons et de Tournay. Labourdonnaye s'approchait en même temps de cette dernière ville, et tennit en échec le corps de Latour. Le général Harville viut camper, le 1° septembre, à Houe, près du bois de Sars, à la droite de l'armée.

Cependant le due de Saxe, témoin de tous ces mouvemens

lestiles, se confiait dans les retran chemensdont il était couvert, et paraissait vouloir risquer le sort d'une bataille. Il cammit toujours en avant de Mons; sa droite était appuyée au village de Jemappes, et sa gauche à celui de Cuesmes. La Ene, en suivant les hauteurs, formait deux crochets, celui de la droite en arrière, et celui de la gauche en avant. Cette position, déjà très-forte naturellement, avait été rendue, par Part, plus formidable encore. Tout le front de Cuesmes à Jemappes, établi sur une montagne boisée, étuit couvert par des retranchemens, de grosses redoutes et des batteries disposées en amphithéâtre sur le penchant des hauteurs. Ces redoutes étaient en outre garnies d'abattis pratiqués sur le talus de ces mêmes hauteurs, ce qui achevait de les rendre inexpugnables. Le crochet de la droite avait son flanc couvert par le village de Jemappes; mais celui de la gauche était en l'air.

Les Autrichiens occupaient encore, le 3 novembre, plusieurs points de leur front dans une longue lisière de bois qui se prolonge depuis les villages de Frameries et de Bauveries jusqu'à ceux de Paturage et de Wames. Ils avaient même fortifié le village de Boussu, et l'avaient entouré de retranchemens. Dumouriez fit attaquer ce poste par trois bataillous belges, détachés de l'avant-garde. Ces trois bataillons, avancant saus ordre, furent repoussés avec perte. Beurnonville, dans la crainte d'un plus grand malheur, crut devoir rétrograder jusqu'à Quiévrain. Dumouriez, informé de l'événement, et sentant toute l'importance d'un tel début, ordonna aussitôt une nouvelle attaque. Le général Dampierre, qui en était chargé, avait avec lui un corps de Français aguerris et bieu disciplinés. Après une vive résistance, le village de Boussu fut emporté à la baïonnette, ainsi que Thulin. Les Français s'emparèrent aussi du bois de Sars. Cette action, où l'ennemi avait commencé à éprouver la valeur des troupes françaises,

déconcerta tellement le duc Albert, qu'il s'empressa de retirer ses postes avancés, afin de concentrer davantage ses moyens —
de défense. Dumouriez profita habilement de cette faute, et a
son avant-garde prit aussitôt position dans les villages de Frareries et de Wames, tandis que son corps d'armée se plaçaite s
entre les villages d'Elonge et d'Haynin. Le général Harvillet,
resta en colonne près de Genly et Noirchain. Le 5, Dumouriez acheva ses dispositions pour un engagement général, enportant son avant garde en avant de Francries, vis-à-vis:
du chemin de Cuesmes. Il fit inquiéter le village de Quareignon par trois bataillons de chasseurs, soutenus par les bataillons de l'aile ganche, qui devaient attaquer Jemappes à
revers.

Dumouriez, pour diriger plus facilement les mouvemens généraux , demeura au centre , ayant pour commander sous lui le jeune duc de Chartres , qu'on appelait alors Égalité , comme son père. Ce centre était composé d'infanterie de ligne, du premier bataillon de volontaires de la Nièvre, et du sixième de chasseurs à cheval. Il formait un angle rentrant, dont un côté était en avant de Paturage, et l'autre appuyait sa droite à ce village. Le général Ferrand commandait la gauche, et Dampierre l'aile droite, que devait renforcer l'avant-garde de Beurnonville, en prenant poste entre Frameries et Paturage. Les hussards de Chamboran, de Berchiny, et les chasseurs de Normandie, devaient appuyer cette avant-garde, en se portant sur sa droite. Le reste de la cavalerie était réparti entre chaque division, pour soutenir leurs mouvemens. Le général Harville était en position à gauche du village de Sipli, la droite près de la route qui conduit de Maubeuge à Mons. Les deuxarmées étaient rangées sur des hauteurs demi-circulaires, à peu près également éloignées l'une de l'autre dans tous leurs points. Un espace d'environ mille toises les séparait ; la pente du terrain, d'abord rapide du côté des Français, devenait

te grynn

mensiblement plus douce en approchant du Ruid de ce valm. Les positions de l'ennemi araient l'arantage de commanmoelles des Français; elles étaient retranchées, leurs redoutes
aient garnies de plus de cent bouches à ten; mais les Franis étaient superieurs en nombre. Aussi les généraux enneis mirent-ils en deliberation s'ils n'opéreraient point leur
traite pendant la unit, pour prendre une position encore
us avantageuse derrière la ville de Mons. l'outefois, le duc
lbert, impatient de combattre, et se souvenant que quel
les mois auparavant les Français avaient fui houtensement
la Belgique, resolut de les attendre, et de saisir l'occasion
s réparer l'échec qu'il avait reçu devant Lille.

L'armée française passa la unit sous les armes, en colonnes, long de la lisière du bois, mais de manière à pouvoir se rmer à ganche en bataille sans deployer. Le lendemain ti, canonnade commença à huit heures du matin, par la droite umourier s'était rendu à la ganche, où était l'attaque décive. Le général Ferrand emporta le poste de Quarcignon, ofendu par une artillerie formidable. Devant ensuite, d'après za instructions, se porter de front sur Jemappes, tandis que o général Rozière l'attaquerait par le flanc avec quatre batailans , Ferrand dépasse anssitôt le village dont il venait de seendre maitre; mais il rencontre des prairies marecagenses, oupées de fossés, qui empéchent son artillerie de le suivre. Rependant, animé par les exhortations de Dumouries, qui lut avait envoyé exprès son aide-de-camp Thouvenot, il laisse en arrière son artillerie, aurmonte tons les obstacles, attaque le village de Jemappes à la baïonnette, et l'emporte. Ce genéral, dont l'âge n'avait pas ralenti l'ardeur, s'expose lui même aux plus grands dangers; il a un cheval tué sous lui, et recoit une forte contusion à la jambe. Il se place alors à pied, a la iète des gronadiers, et continue l'attaque avec un sang-froid et une bravoure inaltérables. A la droite, l'attaque de Beur-

nouville était loin d'avoir le même succès. Ce général, s'é 🕬 impendemment avancé, se voyait tout-a-coup débordé par 🧀 bataillons ennemis, et exposé au feu terrible de cinq grose redoutes établies près du village de Cuesmes. Il était diffic 🔑 de se tirer de ce manyais pas , et dejà Beurnonville songesit 🌬 la retraite , lorsque le brave Dampierre prend tout-à-coup 📭 résolution hardie de le sauver, en attaquant la gauche de l'ennemi. A la tête du regiment de Flandre et des bataillons volontaires de l'aris , qu'il précède de cent pas, il se jette sur les six bataillous cunemis, les culbute, enlève les deux premières redontes, on il entre le premier, tourne leurs canons contre les Autrichiens, rend à Benroonville la liberté d'agir, et fait seize cents prisonniers. Frappés d'un dévouement aussi héroïque, les blessés, après la bataille, oubliaient un instant leurs blessures, pour se demander : Dampierre a-t-il survéen? Les soldats, souvent justes appréciateurs du vrai mérite, le nommèrent le premier dans les acclamations qui suivirent la vistoire, et forcèrent Dumouriez de partager avec lui la couronue qui lui fut décernée à son entrée dans Mons. Dumouviez considéra sans doute ce partage comme une injustice ; car, dans le rapport qu'il adressa à la Convention, après la bataille de Jemappes, il ue fit aucune mention de la conduite de Dampierre. Ce dernier fut plus généreux envers un vétéran, dont il fit connaître et récompenser le courageux dévouement. Ce trait mérite de trouver place dans les anuales de la gloire française. Jolibois apprend que son fils, volontaire du premicr bataillon de Paris, a quitté ses drapeaux; il part aussitôt pour le remplacer, arrive le matin de la journée de Jemappes, combat avec le bataillon de son fils! et s'écrie à chaque coup qu'il tire sur l'ennemi ; « O mon fils! faut-il que lo douloureux souvenir de la fuite empoisonne un moment aussi glorieux! » Jolibois fut nommé officier sur le champ de bataille.

Cependant l'aile droite de l'ennemi se trouvait enlevée, son torps de bataille était tourné et pris à revers, quand, pour déder le succès. Dumouries donne au centre l'ordre de mar-📤er en avant. « Voilà les hauteurs de Jemappes, dit-il à ses boldata, et voilà l'ennemi : l'arme blanche et la telrible baron-Bette, voilà la tactique nouvelle à employer pour y parvenir "I pour vainere. » Lui-même s'avance an pas de charge , en "Montant l'hymne militaire d'alors. Les troupes, conduites par Aduc de Chartres, les deux frères Frégiville, tous deux gé-Wraux, et les colonels Nordmann et Fournier, répondent à w chants de guerre en criant, comme à Valmy, vive la naon! Mais en traversant la plaine qui les séparait des Autriiiens, plusieurs bataillous, emportés par leur ardeur, permt leur alignement; en même temps, quelques escadrons eumis s'étant subitement présentes au centre de la position, us l'endroit où le chemin qui conduit à Jemappes forme re ouverture au milieu des bois, trois bataillous, qui suiient ce chemin, sont écharpés par eux, tandis que dix-huit tres bataillons se trouvent également exposés, pendant plusurs heures, à un feu très-violent d'artillerie et d'infanric. Quelques colonnes hésitent; une brigade toute enère reste en arrière, rompt la ligne. Le désordre et la consion allaient se mettre dans l'armée, lorsqu'un jeune homme 1 service de Dumouries, nommé Baptiste Renard, « inspiré, it ce général, par un mouvement héroïque, » se porte au au du désordre, rallie l'infanterie, fait avancer sept esearons, et rétablit le combat. Cependant la confusion s'était The communiquée aux troupes les plus prochaines : des baillons s'étaient arrêtés sous le feu terrible des redoutes. Exmen aux décharges meurtrières d'une mitraille à demi-portée, i ne fuyaient pas encore, mais ils commençaient à se mêler à tourbillouner sur eux-mêmes, indice certain d'une fuite ochaine. Déjà même la cavalerie ennemie, s'apercevant de

ce mouvement d'hésitation, s'élançait pour déborder dans plaine, et charger les colonnes par leur flanc. Le moment ét en critique, et les Français, qui jusque là avaient sur tous le points remporté l'avantage, pouvaient tout à coup se voir ravida victoire. Dumouries, qui s'était porté sur la droite, aperçoit le danger. Il envoie le due de Chartres pour rétablir l'ordre et s'opposer à la fuite. Celui-ei, par sa froide valeur, rallé ces troupes ébranlées et déjà éparses; il en forme une mant en colonne, lui donne le nom de bataillon de Jemopper, marche en avant; malgré la résistance des Autrichieus, il pénètre dans les redoutes et les enlève à la baïonnette, tandit que le troisième régiment de chasseurs et le sixième d'hussards, s'opposaient à la cavalerie ennemie, et l'empêchaient d'exécuter son mouvement.

Nons avous dit que Dumouriez, après avoir ordonné l'attaque du centre, s'était porté à la droite, où Beurnouville, qui avait reconvré la liberté de ses mouvemens par l'héroïque intrépidité du général Dampierre, resommençait son attaque. Les Autrichiens, protégés par leurs formidables retranches mens, non-sculement rendaient nuls tous ses efforts, mais opposaient une résistance tellement meurtrière, que Dumouriet, ignorant encore les succès du centre , ent un instant l'idée de renoncer à cette attaque. Cependant, ayant recountt quelquesuns des bataillons de Paris, et plusieurs escadrons qui avaient ' servi sons lui dans le commencement de la campagne, il excite leur ardeur par ce souvenir, et leur inspire le désir de vaincre. Une colonne de cavalerie s'ébranlait alors pour les charger ; enthousiasmés par la présence de leur général , ils attendent de pied ferme cette colonne, et l'infantérie fait une décharge si heureuse, qu'en un moment ils ont devant eux un rempart de cadavres d'hommes et de chevaux. Profitant de cet avantage, les escadrons français s'élancent alors sur les Autrichiens, les sabrent, et les repoussent sur la route de Mons.

ı ..p.

camentille appuie ee mouvement, les tempes qui vensient reprotessor les Autrichiens marchent aux redoutes et les Request avec viguent. Con reteate hemony, defendity par los remadiers hongrous, devienment entire aboudables pour les Paneais, qui s'elancent à travers les boulets, les obus et les balles. Bientet ils peuvent civisci la baionnette avec l'ennemi Ortro armo, qui devant faire remporter fant de victorios à la Spublique, derient terrible entre leux maine les grandiers bongrois se defendent avec intrépidité. Un carnage horrible i lien . le sang misselle de tontes parts, et les redoutes sont whichees de morts on de blessés. Firting abligiés de céder à Simpernosite française, les Hongrous, qui sents combattaient Aur la ligne, se mettent a fun. La bataille est gagnée et les generany anti-chiens, chasses de tontes lema positional donnent envimentes le signal de la retraite ou plutôt de la finte. I lle Signera sur Mons, dans le plus grand désordre. Les troupes Emient tellement fatignées, que Dumonnez lem accorda que l' ques heures de repas sur le champ de bataille. It lles reprirent es armes sur le sour, et s'éluanterent pour pour suivre larmée Augitive, mais dejà elle avant dépassé Mons, et les l'innerés Nariétérent en avant de cette ville

Cette sanglante lataille, qui désormais assurait aux Français la conquête de la Belgaque, leur coûta beaucoup de monde en officiers et soldats. Les généraux Duboux et Ferrand, le colonel Channout, l'adjudant général Monjoy, furent grié rement blessés. Dumonriez donna des preuves d'habileté et d'une grande havoure; les généraux Dampierre, le due de Chartres, les deux Frégéville, Bearmonville, le robuel I houvent, le jeune duc de Montpensier, et un grand nombre d'officiers, se distinguerent; et les soldats combattirent avec une face valeur, principalement ceux qui emportérent les rodontes hongroises. L'ennemi pardit vinq mille bounces, tant tués que blessés, a peu grés autant de prisonnèers, et buit essuons, que blessés, a peu grés autant de prisonnèers, et buit essuons.

dont cinq pris par l'avant-garde de Beurnonville, et trois par Dumouriez en personne, dans son attaque de gauche. Un hataillou du régiment de Bender, un de Wurtzbourg, le chevau-legers de Cobourg et les fameux hussards de Blankers tein, furent presque anéantis. Parmi leurs morts on compile comte de Haddick et le baron de Kenne, colonel du régiment de Bender.

7 et 8 novem.

Prise de Mons et de Tournay. '. — La victoire de le mappes devait amener la reddition de Mons. Les soldats, in patiens d'entrer dans cette ville pour se refaire de leurs faigues, demandaient tous à tenter l'escalade pour s'en empare. Déjà Dumouriez, après avoir envoyé sommer la place de s'rendre, s'occupait à établir ses batteries, lorsque les habitan vinrent l'avertir que les Autrichiens avaient évacué la ville pendant la nuit. Dumouriez y entra le 7 novembre. Il trouve dans cette place cent trente pièces d'artillerie, cent sept comons en fer, trois mille bombes, trois cent mille boulets de tout calibre, deux mille trois cent soixante-cinq caisses de mitraille, quatorze cent trente-sept fusils, etc., etc. Le les demain, la ville de Tournay se soumit également aux arms françaises.

9 novembre. Allemagne. Combat de Limbourg. — Pendant que les Autrichiesse voyaient à la veille de perdre leurs possessions en Belgique, l'armée prussienne, qui s'était à peine échappée de France, accourait à grandes journées au secours du Palatinat, envalue par Custine. Après avoir mis Coblentz à couvert, en y laissant une forte division, Brunswick avait hâté sa marche pour s'opposer aux progrès des Français. Le 8 novembre, le général français ordonne au général Houchard de rassembles

Moniteur, — Dictionnaire des siéges et batailles, — Jomini, — Relation des siéges, — Tableau historique, Mémoires de Dumouries.

Moniteur, — Mémoires de Custine, — Dictionnaire des siéges et batailles,
 Jomini, — Tableau historique.

1792. Allemague.

us ses détachemens et d'attaquer l'ennemi dans Limbourg, a des quatre points principana de la ligne prussienne sur Lulan. Le général Meunier, à la tête de son corps d'armée, svait soutenir cette attaque. Houchard arrive et surprend a Prussiens qui, ne croyant pas qu'on oscrait les attaquer ans Limbourg, se gardaient négligeamment. Les Français nt le temps d'établir leurs batteries avant même que l'enemi songelt à se défendre. Cependant, après quelques moacus d'hésitation, ils font sortir leurs hussards. Ceux-ci jettent l'abord un peu de confusion dans les rangs français; mais bienôt, foudroyés par le feu de l'artillerie, ils sont coutraints de eculer et de rentrer dans Limbourg. Houchard, que Mennier renait de joindre, les fait poursuivre vivement. En vain ils reulent encore se défendre. Les Français fondent sur eux avec mpétuosité, et les chassent hors de la ville. Les Prussiens se retirent à Montabaur, tandis que les Français se fortifient dans leur nouvelle conquête.

Prise de Bruxelles '. - Nous allons voir, sur tous les 14 novembre. points occupés par nos armées, les événemens se succéder avec une incroyable rapidité.

Belgique.

Dumouriez se présente, le 13 novembre, devant Bruxelles, avec son avant-garde commandée par d'Harville, Stengel, Rosière et Thouvenot. Il trouve les Autrichiens placés sur les hauteurs d'Anderlecht. Leur armée, forte de vingt mille hommes, sous les ordres du prince de Wurtemberg, ne l'é**pouvante pas. I**l donne aussitôt l'ordre de l'attaque ; et, après un combat opiniatre qui dura six heures, et pendant lequel les deux partis perdirent également beaucoup de monde, les Autrichiens vainous se retirent en désordre, laissant quatre cents hommes tués sur le terrain, des pièces d'artillerie, et quelques centaines de prisonniers au pouvoir des Français.

<sup>·</sup> Journaux du temps, -- Dict. des sièges et batailles, -- Tabl. historique, --Jomini, - Mémoires de Dumouries, - Mémoires de Custine.

Dumouriez, vainqueur, bivouaque sur le champ de batai pendant que les Autrichiens traversaient Bruxelles.

Le lendemain, les habitans, qui déjà préféraient la dounation française à celle de l'empereur, vinrent en députation de l'ennemi a évac trouver Dumouriez. Ils lui annoncent que l'ennemi a évac Bruxelles pendant la nuit, et lui remettent les clefs de ce capitale des Pays-Bas.

17 novembre.

Combat de Bois-d'Asche '. — Après la victoire de Jem pes, Valence, quoique blessé, s'était mis à la poursuite Autrichiens du côté de Namur. Le 17 novembre il était Mézy. Beaulieu, à la tête d'une forte division autrichiem occupait les bois d'Asche, et s'y était retranché avec beauce de soin. En même temps , un autre corps ennemi , comman par le général Schroeder, était posté de l'autre côté de Meuse, pour défendre l'approche de Namur sur ce point. V lence, sûr de la bravoure de ses troupes, se décide aussi à attaquer Schroeder. Le 18, à sept heures du matin, marche en avant pour emporter les retranchemens des Aut chiens. Protégé par ses batteries, l'ennemi oppose à l'imp tuosité française une longue résistance. Deux fois les assai lans sont repoussés, et deux fois ils reviennent à la char avec une nouvelle ardeur. Enfin, après un combat meurtri qui s'était soutenu toute la journée avec une valeur égale la part des deux partis, les Autrichiens, prêts à être fore dans leurs retranchemens, se décident à les évacuer. Cet ava tage, qui avait coûté beaucoup de monde aux Français, les valut la dispersion des deux corps autrichiens destinés à co vrir la ville de Namur. Schroeder et Beaulieu, après avoir je quelques troupes dans la place, s'en éloignent, et laissent Valence la facilité d'en former le siège.

21 novembre.

Combat et prise de Tirlemont . - Dumouriez, toujou

<sup>1</sup> Monit., — Jomini, — Dict. des sièges et batailles, — Relat. des sièges.

Moniteur, - Dictionu. des sièges et batailles, - Jomini, - Tabl. histor.

a tête de son avant-garde, composée de cinq mille hommes, auve les Autrichiens qui l'attendaient, campés derrière la le de Tirlemont, et leur avant-garde de trois à quatre mille names, était retranchée sur les hanteurs de Comptich, vis-ris Pautersem. Il attaque cette troupe, et la canonne longaps saus pouvoir la forcer à quitter sa position. Renforcée r le soir par cinq mille hommes détachés du corps d'armée, e n'ose cependant rien entreprendre contre le général fran-is. Celui-ci trop faible pour l'attaquer avec son infanterie, vouaque dans la plaine. L'ennemi se retire pendant la muit, Dumouriez entre le 21 dans Tirlemont, à limit heures du atin.

1792. Bolgique.

Prise et sac d'Oneille '. — Les opérations de l'armée 24 novembre. ançaise dans le Piémont n'étaient pas moins actives. Piemont.

Le général Auselme, après s'être emparé de la ville de lice et des deux forteresses qui la convrent, avait fait marcher n troupes à la poursuite des Piémontais. Ceux-ci avaient ris position à Saorgio, et s'y étaient retranchés avec tant de pin, qu'après les avoir attaqués inutilement, Auselme avait reé à propos de les laisser dans cette position, qui d'ailleurs ni était inutile, et d'occuper seulement Sospello. Le général runet s'établit le 3 novembre dans cette ville, avec environ oux mille hommes. Les manvais temps ayant mis les Frannis dans l'impossibilité de tenir la campagne, ils avaient ris leurs quartiers d'hiver. Mais le général Anselme, senmt la nécessité d'agir activement, entreprend de s'empaer d'Onoille, en attaquant cette ville par mer. Il fait, en anséquence, embarquer à Villefranche neuf cents oldats r l'escadre de l'amiral Truguet. Deux mille hon les de res de ligne s'y trouvaient déjà, sous les ordres lu géiral Marchand de la Houlière, qui, au commencement de la

Monitour, — l'ableau historique, — Dictionnaire des sièges et batailles , mini, — Mémoires de Dumonries. 1501. Piduunt. campagne, avait quitté Perpignan pour se rendre à Mon où il était alors question d'opérer un débarquement. 'guet, après avoir reçu d'Anselme ses instructions, se sents, le ad novembre, devant Oneille, et y déploys l'appareil de ses forces militaires, afin, sans deute, d'effiles habitans, et de les amener à se rendre par capituls Dans cette intention, il envoie, dans un canot parlements son capitaine de pavillon, du Chails, et le charge de preter aux magistrats de la ville une proclamation dans laquils otaient invités à se réunir aux l'rançais, s'ils voulaient é les horreurs de la guerre. Le canot part avec précaution, habitans d'Oneille font des signaux comme pour l'engag s'approcher sans crainte.

Trompe par ces deligra de bienvelllance, du Chails Vance avec sécurité; mais à peine touche-t-il au rivage qu décharge de coups de fusil, tirés à bout portant, tue : officiers, quatre matelota, et blesse six personnes, parmi quelles se trauve du Chaila lui-même. Ce n'est qu'avec les grandes difficultes que le canot parvient à s'éloigner, et rendre auprès de l'escadre, Tant qu'ils furent à portée, habitans d'Oneille les poursuivirent par une grêle de la et de pierres. A la vue de l'indigne traitement que vient d'essuyer leurs camarades , les Français n'ont plus qu'un sir , c'est celul de la vengeance. Truguet se détermine à re à user de ce droit terrible des repressilles que la guerre a rise, mais dont l'humanité gémit. On commença d'abo fondroyer la ville à compa de canon, et on ent bjentôt et le fen d'un petit fort qui voulnt riposter. Le lendemain, troupes, renforcées de mille hommes tires de la garnison vaisseaux, et de cent matelots armés de haches, sont di huées dans les chaloupes de déharquement, avec quelc pièces de campagne. Au moment où elles s'éloignent, cadre fait une décharge générale. A la vue de ces prépar

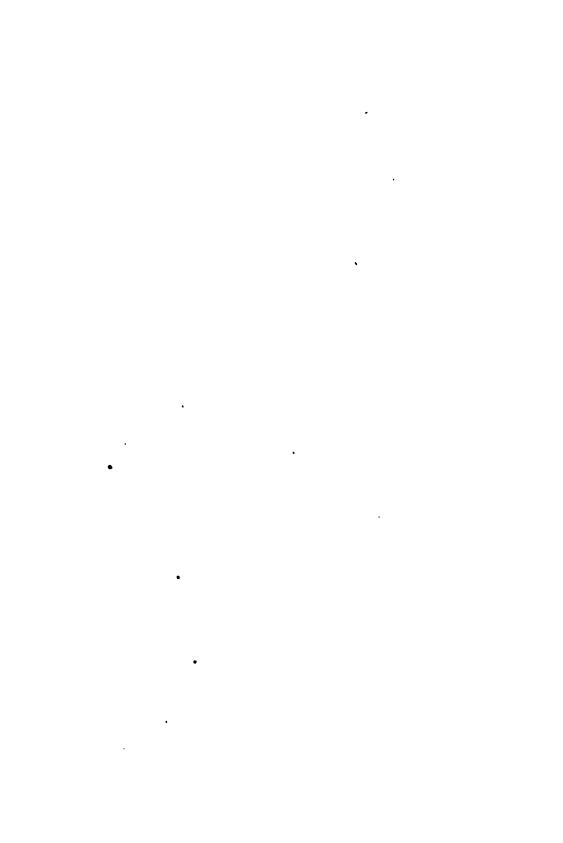



that the last the time to the has been to

\* Tea hitama s'étaient hâtea d'abandonner leurs maisons, et de sir claus la campagne. D'antant plus irrites qu'ils trouvent missas la campagne. D'antant plus irrites qu'ils trouvent missa cle victimes, les f'rançais se vengèrent par l'incendie, philage et la destruction, de la pertidie de la ville. Plusienra eclésiastiques, trouves dans les convens, sont impuoyable nest massures, sur le soupçon d'avon etc les instigatems de a constitute tenne la veille. Cependant une recommissance, faite missaine jour, convainquit le general de la Houlière de l'impassibilité de se maintenir dans ce poste, et, à neut heures du mir, les troupes, rembarquees, laissèrent aux habitans la liberté de revenir dans leurs nures devastes.

tiga. Pasacat.

Combat et peso de l'aigo ( ... Mais reprendus le fil des ) consoible.

Recevement militaires en Belgique.

L'arrière-garde de l'armée autrichienne, composée de douge mille hommes, campée à une liene en avant de l'iège, et commandée par le genéral Staray, est attaquée par Dumon-ries. Portités dans six villages, et derrière de nombreux reseauchemens, les impériaux se croyaient invincibles. Cepen-dant l'attaque fut si vive, qu'après dix heures de combat, et la résistance la plus vigoueense, ils sont obliges d'abau-thommer leurs retranchemens et de fuir en desordre, aven une perte immense, devant les l'eauçais vainqueurs. Ils se hâtent de passer la Mense, et sont assez heureux de finir cette l'opération avant l'arrivée des corps detachés de flanqueurs envoyés à leur pontsuite. Cette victoire valut à Dumoniez la possession de Liege, L'évêque souverain avant fui, et, le l'endemain, l'armée entra dans la ville, a neuf heures du matin.

Siege et prine d'Amera . ... Pendant les opérations mis quantime

١.

Monitour, - Distinguise des stéges et hateilles, - Journit, - Tableau historique, -- Monjuges de Domouries.

<sup>·</sup> Mennipur, -- Rolation the struce, -- l'ableau historique.

DafRidna. 130a lituires dans l'est de la Belgique, le corps commandé p général Labourdonnaye avait regu l'ordre de traverser la p occidentale, pour aller former le siège d'Anvers. Labour naye enyoya d'abord en avant les généraux Lamarlis Champmorin, à la tête de l'avant-garde et de trois mille darmes, dont la plupart étaient des ci-devant gardes franç Ces doux généraux arrivèrent le 38 novembre, à que heures de distance ; le premier, par la rive droite , et le se par la rive ganahe de l'Esasut. Le général Lamarlière, tronva la premier au rendez-vous, fit prévenir de sul magistrata d'Anyera de la présence des Français devau ville. A cette époque, la presque totalité des Belges, fa du joug autrichien, regardaient les Français comme de rateurs, et les habitans d'Anvers le prouvèrent dans cet constance, en ouvrant leurs portes au général Lamarli le recevant avec empressement dans leur ville. Les Autri s'étaient déjà renfermés dans la citadelle, et paraissalen dés à opposer une forte résistance.

Le général Labourdonnaye arriva bientôt lui-même reste de ses troupes, formant à peu près douse mille he Mais il fut bientôt remplacé dans son commandement général Miranda (ce dernier était Espaguol, et né au l'Les travaux de siège devaient être dirigés par les offic génie Dejean et Marescot. L'artillerie était commandée capitaine Sénarmont, sous les ordres du général Gu Après avoir tenu un conseil de guerre pour aviser aux n de faire promptement réussir les efforts des assièges somma le général autrichien de se rendre. Sur as réqu'il voulait défendre en homme d'honneur la place était confiée, les travaux furent aussitôt commencés, parallèles furent tirées depnis le bastion de Paniotte j la porte Saint-Georges. Les travaux offraient de grand floultés. L'armée de siège n'était pas familiarises avec of

reice. La pénurie des ingénieurs était telle, qu'on fut é de prendre des officiers d'infanterie pour diriger les illeurs. Le sol, d'ailleurs, se refusait à ce qu'on dounât tranchées la profondeur nécessaire; on ne pouvait creu-, plus de deux pieds saus trouver l'eau, et on fut obligé acheter aur la largeur le déblai dealiné à former les pats. Copondant l'ardeur des soldats français surmonts ces solos : les ouvrages se trouvérent terminés le 28 novembre. batteries commencèrent aussitât à faire jouer leur feu. un hazard singulier, le premier boulet lancé emporta la : du gouverneur, an moment où ce dernier allait a'y plaour dinor. Les assjégés inquiétaient et troublaient les traours par un feu continuel; mais celui des Français fut si nourri et si bien dirigé, qu'au bout de quelques heures luma un violent incendie dans la citadelle. Deux corps de mes et la moitié de l'arsenal devinrent la proje des flam-Le gouverneur de la place, effrayé de ces ravages, enle capitaine Devaux demander une capitulation. Elle fut due le lendemain 20; et, le même jour, la gardison, forte mae centa hommes, sortit de la place avec les homeurs a guerro, et la permission de se retirer au quartier-génédu duo de Saxo-Teachen. Cent deux canona, acixanteobusiers, treize cents fusils et d'abondantes munitions tuerre de tout geure, tombent entre les mains des Fran-. Un grand nombre des Belges qui composalent la garat, ayant demandé à prondre parti dans l'armée frano, furent admis dans les hatsillous nationaux déjà orluóu.

1=03. Rulgiano.

Nous et price de Namur . - Les deux généraux autri- a décembe. ous Schroeder et Besulieu s'étaut retirés après le combat Bais-d'Asche, Valence, dès le leudemain 19 novembre,

Moniteur, . Jomini, - Dictiona, des sièges et batailles, - Mémoires de powies,

١

s'approcha de Namur pour en former le siège. Quelques volés de canon suffirent pour engager les habitans à ouvrir leur portes. La garnison autrichienne, forte de six mille hommes, se jette dans la citadelle, décidée à s'y défendre courageusement. Cependant, le 20 novembre, Valence la fait sommer de se rendre; mais son commandant, Moitelle, répond qu'il connaît son devoir, et qu'il saura garder la forteresse qui lui est confiée. Valence n'avait point avec lui d'artillerie de siège Il est obligé d'en faire venir. Elle n'arrive qu'à force de bru, à travers les montagnes. Les batteries sont dressées, et fordroient la place avec une infatigable activité. Secondé par la valeur des soldats qu'il commande, le général donne plusieurs assauts, et parvient à s'emparer des forts le Camus et la Cassote. De leur côté, les Autrichiens faisaient un feu terrible ; mais, malgré les décharges multipliées de la redoutable artillerie qui garnissait les remparts, les travaux de siège furent poussés avec tant de vigneur, que, le 29 novembre, la tranchée était ouverte, et déjà les boulets et les bombes écrasaient la citadelle. On savait que le fort Villate, qui désend le château, avait sous ses glacis des fourneaux préparés, en cas d'attaque de vive force, pour faire sauter les assiégeans. Le général Leveneur, qui commandait sous les ordres de Valence, concoit le projet hardi de s'en emparer en surprenant la garnison, et tournant le fort par sa gorge. Entre cette gorge et la citadelle, il y avait une caponnière au chemia de communication, garnie de palissades et de parapets, à travers lesquels on arrive au fort par deux voûtes, dont une scule était gardée. A minuit, le 30 novembre, le général Leveneur sort de la tranchée, à la tête de douze cents hommes déterminés. Conduits par un déserteur autrichien, les Francais franchissent les palissades dans le plus grand silence. Ils marchent à la première voûte, qui se trouve en effet déserte. A la seconde, les sentinelles crient et sont seu. Au

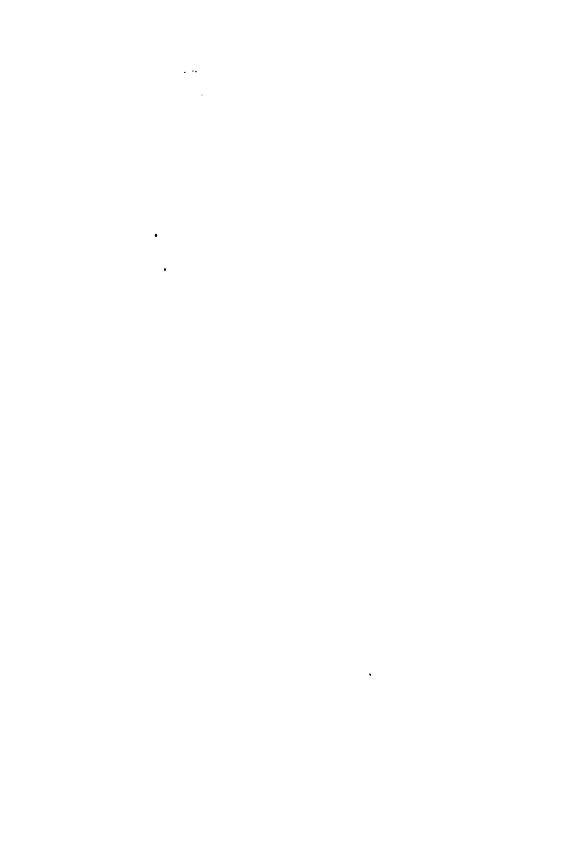

FRANCEORT SUR LIE MAYN, I Per Bugger Off of the

o't week

name instant, Leveneur, qui ne pouvait franchir la palisade, dit à un officier très-grand et très-fort qui se trouvait otté de lui : « Jetez-moi par-dessus. » L'officier le lance en st de l'autre côté de la barrière, et s'y précipite après lui. Insieurs grenadiers s'empressent d'imiter leur général. Lecheur atteint le commandant du poste, qui cherchait à rasembler son monde : « Conduis-moi à tes mines, lui crie-t-il que voix terrible et en lui appuyant son'épée sur la poitrine. Autrichien hésite, et balbutie quelques mots; Levencur lui pète son ordre en le pressant davantage. L'officier, qu'agite crainte d'une mort certaine, se décide à marcher. Le généd arrache lui-même les mêches, les éteint, et s'empare du rt Villate.

1792. Belgique.

Pendant cette action intrépide, le feu de la ligne assiéante redoublait. Vingt-quatre canons, placés en batteries, oduisent un effet si meurtrier, que le commandant Moille, désespérant de pouvoir s'y défendre plus long-temps, mande à se rendre ; et , le a décembre , il conclut avec le géral français une capitulation, par laquelle il est convenu que garnison toute entière sortira avec les honneurs de la guerre, ais restera prisonnière, et sera dirigée dans l'intérieur de la ance. Deux bataillons du superbe régiment autrichien de inski et un de celui de Vierzet en faisaient partie. Valence s'emessa d'envoyer à la Convention les huit drapeaux déposés r les glacis de Namur. Ils furent les premiers dont on fit mmage au gouvernement républicain.

Combat et évacuation de Francfort . - Brunswick, après a décembre. oir vu son avant-garde défaite par Custine devant Limbourg 🚬 tait retiré et fortifié dans Marbourg. Son armée toute enre ne tarda pas à venir le joindre. Le roi de Prusse luime l'accompagnait; et, pressé de reprendre sur les Français

Moniteur, - Mémoires de Custine, - Tubleau historique, - Jouniui, dougeon.

1702. Allemagne, la ville de Francfort, et de repousser Custine sur le Rhin, la avait, le jour même de son arrivée, donné l'ordre d'occuper Limbourg, que les Français abandonnèrent. Obligé de céder à des forces supérieures, Custine, après avoir réuni ses troups à Francfort, ne tarda pas à s'y voir suivi par l'armée du roi de Prusse. Deux mesures à prendre s'offraient également à Custine pour se maintenir sur le Rhin; l'une de livrer bataille sous les murs de Francfort, l'autre d'évacuer cette ville et de se retirer sur Mayence. Il ne fit ni l'un ni l'autre; il se contenta de laisser une garnison de deux mille cinq cents hommes dans Francfort, et ne songea à les faire appuyer par des forces supérieures que lorsqu'il ne fut plus temps d'agir.

Le 29 novembre, l'armée ennemie était en vue de Francfort. Le général comte de Kalkreuth occupait Honsbourg; le
général Eben était à Oberussel, et le prince de Hohenlohe à
Bergen et à Bochenheim. Le général Houchard, que Custine
avait laissé aux environs de Francfort, avait établi sa division
à droite et à gauche d'Heckstad; son quartier-général était à
Hoechst. La garnison de Francfort était en avant de cette
ville, sur la rive gauche du Mein. Le 30, le roi de Prusse envoya sommer le commandant de Francfort de rendre la place.
Van-Heldem (c'est le nom de ce commandant) ayant fait une
réponse convenable, le roi de Prusse ordonna tous les préparatifs pour une attaque de vive force.

Cependant Van-Heldem n'avait rien de ce qui est nécessaire pour soutenir un siège. Francfort avait des fortifications ruinées, difficiles à mettre à l'abri d'un coup de main. Les fossés avaient à peine six pieds d'eau; les portes étaient couvertes de ravelins en mauvais état; les glacis étaient transformés depuis long-temps en jardins sur lesquels on avait construit des pavillons de plaisance et des maisonnettes. Afin de pouvoir résister avec quelque avantage dans une place ainsi démantelée, il cût fallu une garnison plus nombreuse et beau-

coup d'artillerie. Van-Heldem n'avait que quelques pièces à sa disposition. Quand il voulut tirer de l'arsenal les canons Allemage qui y étaient, les Francfortois, déjà mal disposés par la contribution de trois millions de florins que Custine leur avait imposée, comme on l'a vu précédemment, s'y opposèrent. Le magistrat réclama son droit de neutralité, et rappela même la promesse du général Custine, de ne point exposer la ville à un siège. Désespéré de ces coutre-temps, le commandant de Francfort avait dépêché courriers sur courriers au général en chef, qui était alors à Mayence, pour le prévenir des dangers dont il était menacé, et le prier d'envoyer au général Houchard des secours propres à le mettre dans le cas de résister aux forces réunies contre lui. Mais déjà il n'était plus temps, et le général Neuwinger, qui accourait avec neuf mille hom-

mes, n'arriva qu'au moment où les Prussiens étaient maîtres

de la ville.

Le 2 décembre, les divisions ennemies avaient attaqué les différens postes du général Houchard, et l'avaient forcé de se replier sur son quartier-général de Hoechst, et d'y prendre position. N'ayant plus en tête que les troupes de Van-Heldem, et certains de la bonne volonté des Francfortois à leur égard, les Prussiens s'étaient approchés des portes d'Essenheim, de Friedberg et de Tous-les-Saints, tandis qu'une quatrième division se dirigeait sur le faubourg de Saxenhausen, où était retranchée une partie de la garnison française. La sécurité des assaillans leur devint funeste. Persuadés qu'on ne pouvait leur opposer qu'une faible résistance, ils s'avançaient à découvert et sans précaution. Mais à peine furent-ils à portie, que Van-Heldem, démasquant tout-à-coup le peu d'artillerie qu'il avait pu rassembler, fit sur eux une décharge meurtrière. Les Prussiens, étonnés d'abord, se rassurent par kur grand nombre, continuent d'avancer, et soutiennent avec Intrépidité le seu des Français. Enfin, après une houre de

1792.

1792. Allemagne.

combat, les portes sont enfoncées; les habitans eux-mêmes aident à baisser les ponts ; les colonnes prussiennes pénètres rapidement dans la ville. Une nouvelle lutte s'engage dans le rues et dans les maisons. Les Français tuent un grand nonbre de Prussiens, et Van-Heldem ne songe à céder que lonqu'il est convainen de toute l'inutilité de la résistance. donne alors le signal de la retraite, et sort par la porte Newe pour aller se joindre au quartier d'Houchard, à Hoechte Poursuivi vivement par les vainqueurs, il arrive au moment où Neuwinger se réunissait à Houchard avec ses neuf mille hommes. Malgré cette réunion, l'avant garde prussienne continue son attaque sur les troupes françaises, et s'efforce de leur faire abandonner leur position. Mais, pris à revers et de front par l'artillerie légère de Neuwinger, les Prussiens ne pouvant se développer sont contraints de se replier. Les Français profitaient de cet avantage pour opérer eux-mêmes leur retraite sur Mayence, lorsque les Prussiens, soutenus par le gros de leur armée, reparurent : mais le combat ne se rengages point. Les deux armées passèrent la nuit dans leurs positions respectives. Dès le matin, Neuwinger et Houchard ordonnent la retraite, et décampent avant que les Prussiens s'en soient à aperens.

Les Prussiens éprouvèrent des pertes considérables dans les différentes affaires, où, malgré la supériorité de leur nombre, ils curent besoin de faire les plus grands efforts pour remporter la victoire. Le prince de Hesse-Philippstadt fut blessé à mort. Les Français perdirent mille prisonniers, deux cents blessés et cent tués. Ils avaient combattu avecune bravoure telle, que leurs ennemis mêmes n'avaient pu s'empècher de les admirer. Le roi de Prusse lui même remarqua un grenadier d'un bataillon de la Haute-Sadue qui se défendit long-temps seul sur un pout. Entouré des corps de ceux qu'il avait tués, il refusait quartier. Déjà couvert de blessures, il

2 voulait pas se rendre. Frappé de cette grandeur de connge, le roi fit retirer ceux qui attaquaient ce brave, ordonna. Allemagne. ■ l'environner, de le prendre sans lui faire de mal, et de le **Li umener** : « Français, lui dit-il , vous êtes un brave homme ; wet dommage que tous ne vous battiez pas pour une meilmre cause. » Le grenadier républicain, embarrassé de so rouver en face d'un roi, et me voulant pas cependant démeni**r ses principes, lui répondit en langage de soldat de ce temps :** : Citoyen Guillaume, nous ne serions pas d'accord sur ce chanitre; parlons d'autre chose. » Le mot cito, en Guillaume lit. **briune dans l'armée prussienne, et plus d'une fois, eu pas**ant devant les tentes de ses soldats, le roi s'entendit nommer **Maren Guillaum**e.

tens.

Combat de la montagne l'erte et de Pellingen 1. - 5 décembre. Beurnouville venait de remplacer Kellermann dans le commandement supérieur de l'armée de la Moselle. Suivant le **plan que le g**ouvernement républicain avait transmis, cette armée devait se joindre par la gauche à l'armée de Dumou**ries , et par la** droite au corps du général Custine , afin de pou∽ voir aider celui-ci dans ses opérations sur le Rhin. Le quartier-général était , le 14 novembre , à Sar-Louis , et c'est alors que Beurnonville arriva pour la commander. Après s'être suecessivement avancé, et avoir mancruvré de manière à tenir tou**jours en échee l'armée ennemie , l'armee de la Moselle était ,** le 4 décembre , réunic entre Holtsberg et Wasweiller. La cavalerie chassa l'ennemi du bois de Londwald , et poussa des partis sur Tracrbach; l'avant-garde s'avança à Tannnen, Cael et Rouver, d'où, à la faveur d'une fusillade soutenue, elle reconnut la montagne Verte. Les Antrichiens s'y étaient retranchés, et paraissaient décidés à disputer vivement le pas-📭 aux Français. Plusieurs rangs de redoutes, disposées en

'Moniteur, - Dictionnaire des sièges et batailles, - Jomini.

échelons les unes sur les autres, rendaient leur camp pe Allemagne. inabordable.

> Cependant Beurnonville, ne consultant que la valeur tront 's, donne l'ordre d'attaquer. Le 5 décembre, une colonnes s'empare deSar rebourg. A onze heures, l'avants commandée par les généraux la Barolière et Delaage, et tenue par la première ligne, s'avance contre la mon Verte ; malgré la vive résistance de l'ennemi et la vivad son fen, les Français se précipitaient au pas de charge gravissaient la montagne en chantant, pour s'animer, de républicains. Déjà l'artillerie française avait démonté la part des batteries autrichiennes, déjà les grenadiers tyre qui les défendaient commençaient à lacher pied, et les s lans se disposaient à profiter de ces avantages pour 1 dans les retranchemens et s'en emparer, lorsque tout-le Beurnonville voit se déployer dans la plaine des renfort arrivaient à l'ennemi, du camp de Luxembourg. Craigns se voir tourner, et d'être attaqué en queue et en tête, nonce à regret à l'espoir de la victoire, et donne le signal retraite. Les Français se replient; et, protégés dans ce vement rétrograde par le général la Barolière, qui faisa feu très-vif sur les Autrichiens revenus au combat, ils re uent leurs positions de la veille.

> Le même jour, une première attaque, faite sur le villa Pellingen, n'ayant point réussi, le général Beurnonville renouveler le 12 décembre. La colonne française fut d'a repoussée; mais l'intrépidité du brave Poincarré, vie septuagénaire, commandant le quatrième bataillon des v taires de la Meurthe, qui, avec trois cents hommes, arré marche de seize cents Antrichiens, donna le temps au g Pully d'arriver avec des renforts. Pellingen fut attage troisième fois, le 13, et emporté; mais les Français rent s'y maintenir.

Retraite des Autrichiens derrière la Roër . - Pour empléter le auccès de son invasion en Belgique, en mainte- 15 décembre. aut l'occupation de ces belles contrées, Dumouriez avait ré-Mu de faire assiéger vivement Maëstricht (cette ville apparmait à la Hollande), et de poursuivre l'armée autrichienne taqu'an-delà du Rhin. La neutralité de la Hollande, et celle du nché de Juliera faisant partie des états de l'électeur palatin, mpêchèrent l'exécution de ce projet. Le conseil exécutif orlonna au général français, par l'organe du ministre des affaires mangères, Lebrun, de respecter le territoire de ces deux baissances. Dumouriez dut se borner alors à assurer les canmnemens de ses troupes. Après deux attaques successives, Matrichiens évacuèrent Trèves et Aix-la-Chapelle, et se tirèrent derrière la rivière d'Erft.

1203. Bolgique.

· Le 8 décembre, une partie de l'armée française occupa Lix-la-Chapelle, et prit ses quartiers d'hiver entre la Meuse la Roër, sans autre événement remarquable que l'occupaion de Verviers, le 11 décembre.

Miranda avait envoyé le colonel Fournier pour s'emparer le cette ville. Cet officier trouva les Autrichiens postés en mez grand nombre dans le faubourg dit d'Espagne. Défeuha par les difficultés naturelles du terrain, ils étaient inatta**puables de front. Fournier les falt tourner par trois bataillons** b grenadiera, sous les ordres du colonel Hahn, tandis que **al-même marche** contre eux par la ville de Verviers. Cette mahouvre a tout le succès désiré. Attaqués de flanc, les Autri**chiens sont obligés d'abandonner leur position, malgré la plus Tigoureuse** résistance. Une partie de leur artillerie est prise jar les grenadiers, et ils se retirent en désordre sur le village Cheneux.

Le général Clairfait, après avoir fait rompre les ponts de

Monitour, - Memoires de Dumouries.

tube.

Duren, Linnich et Juliers, sur la Roër, cantonna ses troup entre cette dernière rivière et celle de l'Erft.

s & décembre. Allemagne.

Combats de l'acren et de Mamm ', — Les 14 et 15 à cembre, le général Benrhonville, qui voulait à toute force et cuter son expédition sur Trèves, ainsi qu'il en avait reçult a dre du conseil exécutif, fit attaquer les hauteurs de Warde et de Hamm. Il divise son armée en trois colonnes; la première sons les ordres du général Delage, devait se diriger par les belshausen; la deuxième, commandée par les généraux Pil et Landremont, devait se former en bataille sur la hauteur la ganche de Deil, ayant Wavren en front; elle avait tous la ganche de vec elle. L'afin la troisième, conduite par le général Humbert, devait surveiller les renforts qui pourraients qui river à l'ennemi, et sontenir au besoin les deux autres.

Les hauteurs que les Antrichiens occupaient étaient the élevées, et couvertes de plus de trois pieds de neige, L'anemi y était en force, retranché et défendu par une artillel formidable. Cependant, malgré tous ces obstacles, les Français s'élancent, fondroyés saus cesse par toute l'artillerie at trichienne. Il leur fallut plus d'une heure pour arriver at premiers retranchemens. Là commença un combat terrible à la baionnette. Les Autrichiens, protégés par leurs retranchemens, se défendaient avec avantage. L'anfin, effrayés d'l'impétneuse valeur des l'rançais, ils lachent pied, et fuies avec tant de précipitation que les grenadiers du lieutenant colonel Laubardière, qui avaient saute dans les retrauchtemens, encent le temps de se saisir de plusieurs pièces de canon,

De son côté, la deuxième colonne attaquait la cavalerie esq nemie, campée sur la montagne de Hamm, non moins fottifiée que les hauteurs de Wayren. Le general Pully condui

<sup>\*</sup> Monitour, - Dumminio, - Tabl. hist , - Diet. des stéges et barailles

soldats au pied de la montagne. Au moment où il allait amander le pas de charge, un Français, déserteur du Allemagne. des Autrichiens, arrive, se jette au cou du général, demande sa liberté, et surtout le conjure de ne pas atta-🗷 une montagne aussi fortifiée, et défendue par des troupes lite au nombre de trois mille hommes. Pully n'en avait D douse cents. Il donne la liberté au soldat déserteur : **Mis-moi**, lui dit le général, si to veux la mériter. » En me temps, Pully donne le signal. Ses troupes, animées par t exemple, gravissent la montagne au pas de charge. En moment, elles est franchie; les canonniers ennemis sont commés sur leurs pièces, et les trois mille Autrichiens cèat la place aux douze cents Français, qui restent maîtres presque toute leur artillerie.

Ces actions brillantes n'eurent pas le résultat qu'on devait attendre. Le corps du prince de Hohenlohe-Kirchberg, atenu et appuyé par celui du général Beaulieu, posté à exembourg, opposa une résistance vigoureuse aux efforts général Beurnouville. Les représentans du peuple (on ap**lait ainsi les me**mbres de la Convention ), envoyés à l'armée la Moselle, jugérent par eux mêmes que toutes tentatives strieures devenuient inutiles. La retraite sur Sar-Louis t ordonnée, et elle fut converte par les attaques réitérées e fit le général la Barolière pour distraire l'attention de nnemi. L'armée de la Moselle prit ses quartiers d'hiver sur rives de la Sarre.

## CHAPITRE 11.

ANNÉE 1793.

Combat de Hockheim. — Siège de Cagliari. — Déronte d'Aix-la-Chap Bataille de Nerwinde. — Combat et prise de Thouars. — Combats de R du camp de Famars, d'Arlon. — Bataille et prise de Saumur. — Si Nantes. — Combat de Lucon. — Siège et reddition de Condé, de Ma de Valencieunes. — Bataille de Lucon. — Toulon livré aux Anglais.

1793.

La campagne de 1794, commencée de la manière le propre à décourager une nation, s'était terminée ave succès les plus brillans et les plus avantageux pour la Fi Ce pays qui naguère s'était vu exposé à toutes les hou des invasions, avait tout-à-coup reporté sur le territo ses ennemis les ravages de la guerre. Du midi au no armées françaises, couvertes de lauriers, se trouvaien blies an milieu des nations qu'elles avaient vaincues. Si ce moment la France, éclairée sur sa situation, est st fiter de ses avantages pour fonder enfin une monarchie titutionnelle, elle est pu alors, avec un peu de s de la part de ses gouvernans, conserver les impor conquêtes qu'elle venait de faire, et s'assurer une longue d'années heureuses et prospères. Mais les hommes qu nom du peuple qu'ils égaraient sur ses véritables int exerçaient à cette époque un pouvoir sans bornes, us ment occupés du soin de faire réussir leurs sinistres pr fondés sur une théorie impraticable, ne semblaient tr ler que pour rétablir l'anarchie. Cependant, aux ennemis

1793.

mient déjà attirés sur la France, allaient se joindre de nouaux ennemis non moins formidables. L'Espagne, l'Anglere et la Hollande, d'abord spectatrices tranquilles des publes civils de la France, allaient elles-mêmes prendre mi contre elle, et réunir leurs forces à celles des puissances mées pour la combattre. L'Espagne, excitée par le désir vonger la mort d'un souverain que les liens du sang unislent à son roi, entrait en lice la première. L'Angleterre : mt-être autant par intérêt et par vengeance, que pour sounir la royanté, avait surtout en vue l'affaiblissement de la unce, cette éternelle rivale que de funestes préjugés lui at considérer comme son ennemie naturelle. Enfin, la Holado prenait les armes parce que déjà les révolutionnaires ançais fomentaient des troubles dans ses provinces, et que voisinage de l'armée de la Belgique lui faisait craindre une ochaine invasion.

La coalition, augmentée par le concours de ces trois puismoes, allait dono devenir plus formidable que jamais. Une itte beaucoup plus hasardeuse que la première allait s'eugar. Toutes les chances de succès paraissaient être du oèté des lida ; et copondant telles étaient à cette épaque l'inhabileté et meurie des membres du gouvernement républicain, que les randes destinées à soutenir les efforts des peuples ligués contro France, étaient dans le dénûment le plus absolu, et tanquaient également de vivres, de munitions et d'habilletena. Aussi la campagne de 1793, qui s'ouvrit d'abord sous es auspices assez favorables, ne tarda-t-elle pas à être aignale par des revers, et la France, un moment penchée vers sa nine, eut besoin de toute l'énergie de ses défenseurs et de habileté de ses généraux pour se relever et réparer les pertes monses que lui fit éprouver l'imprévoyance des hommes ui, en lui préchant la liberté, appesantissaient sur elle le nur de la plus monstrueuse tyraunie.

1793. C panvier. Allumagne.

Combat de Hockheim . - L'armée qui venait de a inguer la Belgique, et celles qui avaient conquis la Savoit le conté de Nice, étaient entrées dans leurs quartiers d'ais Custine seul, pressé par les Prussieus, tensit encore la " pagne. Obligé d'evacuer Francfort devaut des forces su ricures, il s'etait retire à Mayence, et n'avait pas tardé à voir suivi par les ennemis : sans l'Apreté de la saison, cai vu presque aussitat le dua de Brunswick et le roi Prusse en personne former le siège de cette place importat Dès le 14 décembre, lour avant-garde s'était emparée poste de Hockheim, et dès-lors les Français se trouvèr resserrés à la droite du Rhin, sur une petite langue de te très-etroite, de Costheim à Bibrich. Custine appréhend d'être bientêt assiégé dans Mayence, se hâta de mettre e place en état de siège, et de faire travailler activemen l'amélioration de ses fortifications. Cependant, son arm forte de trente mille hommen, occupait toujours les del de la ville, et les commissaires de la Convention, Rewb Hausamann et Merlin de Thionville, s'étant alors rendt Mayence, le général français, qui croyait de son intérêt de l prouver son dévouement, voulut leur donner le spect d'une opération militaire. Le a janvier, il envoya en cot quence huit bataillons avec douge pièces de canon , aux or des généraux Houchard et Sédillot, pour reprendre postes de Hockheim et de Costheim. Les Prussiens, qu tensiont h peine sur leurs gardes, furent facilement rem ses, et les deux villages restèrent au pouvoir des Franç Mais, dans la muit du 5 au 6, l'ennemi, qui ne voulait p abandonner la possession de ces deux postes, reparut force pour les attaquer. Favorisé par une neige épaisse tombait en abondance, il s'avance et tombe sur les Fi

<sup>·</sup> Moulteur, - Mounices de Cantines, - Tableau lastorique.

ais à l'improviste. Les premières gardes sont égorgées; les scondes se replient; l'alarme se répand aussitôt parmi les sol- Allemagne. ats. Pris à revers par une colonne, tandis que d'autres l'attaunit de front, Sédillot, qui occupait Hockheim, se trouve nt. à-coup enveloppé dans le village. Néanmoins, n'écoutant ue son courage, il s'élance à la tête des troupes qu'il a ralées, se fait jour à travers les bataillons ennemis, et se retire Casel, laissant sur le champ de bataille eing cents hommes t les douze pièces de canon qu'il avait emmenées de Mayence. louchard, qui n'avait point été attaqué, se retira également Casel. Tel fut le résultat de la courtoisie de Custine envers 🕦 représentans du peuple.

1703.

Combat de Sospello 1. - Anselme, dénoncé à la Conven- 14 février. on comme coupable de dilapidations exorbitantes commises Pienont. ans le comté de Nice, avait été remplacé par le général Bian. L'armée que ce dernier commandait, avait pris le nom 'armée d'Italie, et il avait sous ses ordres les généraux Bruet et Dagobert. Biron avait promptement fait quitter à cette rmée ses cantonnemens d'hiver, et l'avait conduite en avant. i s'était arrêté à Lautosca après s'en être rendu maître, et se réparait à suivre sa route, lorsqu'il est averti par ses espions ue les Piémontais, qui avaient reçu des renforts, avaient antention de l'attaquer. Impatient de combattre, il se déide aussitôt à les prévenir, en marchant contre eux. Les zinéraux Dagobert et Brunet partent pour cette expédition. le trouvent les Piémontais retranchés en avant de Sospello. **Duoique** inférieurs en nombre, les Français, bien commanks, attaquent l'ennemi qui se défend d'abord vaillamment. Lais bientôt écrasé par l'artillerie française, et menacé par a terrible baïonnette, il fuit et laisse au ponvoir du vainqueur lus de trois cents prisonniers, parmi lesquels se trouve le

Moniteur, - Tableau historique, - Toulongeon.

1797. Nasdalyne.

major Strasoldo, parent du général autrichien du même na Les chefs de corps Lombart, Perrier, et les capitaines é grenadiers Despinois ' et Rambault ' sa distinguèrent du cette journée.

pr förrier. Pidmant.

Siège de Cagliari 1. - Pendant que Montesquion Anselme a'emparaient d'une partie des États du roi de Sa daigne any la terre-forme . L'amiral Traguet était chargé par gouvernement républicain de faire une descente en Sardi gue. Parti de Touton à la fin du décembre avec vingt-de valusenux de guerre, frégates ou gallotes à bombes, il se pe sente le 23 devant Cagliari, capitale de cette lle. La placet nommée de ne rendre; et les assiégés, ayant renversé d' comp de fisil le parlementaire chargé de porter la sommation Truguet, furieux, donne, de ay, l'ordre de bombarder ville. Mais les Sardes, dont l'artillerie était nombreuse bien servie, opposent à cette attaque une vigoureuse rest tance. Leur fen embrase un des valsseaux français; un antis'étant trop approché de terre, échone; plusieurs autres sa endommagés. Traignet expendant veut tenter la descente mais ses troupes de débarquement, composées de nouvell recrues, montrent de la manyaise volonté; le désordre met parmi elles, et Truguet retourne à Toulon pour répar ses pertes, et prendre à bord des troupes mieux discipliné et plus agnerries. Le 3 février, il reparatt devant Caglia avec sept mille hommes de plus sur sa flotte. Après pl aleura esasis toujours rendua infructueux par la résistant des Sardes, l'amiral parvient enfin, le 17, à débarque quatre mille hommes. Leur commandant les divise en del colonnes. La première reste sur le lieu même du débarque ment : pendant qu'elle s'occupe à y former des retranch mens, l'autre se dirige sur le fort Saint-Elle, dans l'inte

<sup>·</sup> Dojmia lientenant gondral.

<sup>\*</sup> Must ou Nycle, au siège de Saint-Joan-d'Acre, dans le grade de général

<sup>1</sup> Monitone, - Tableau historique, - Toulongeon.

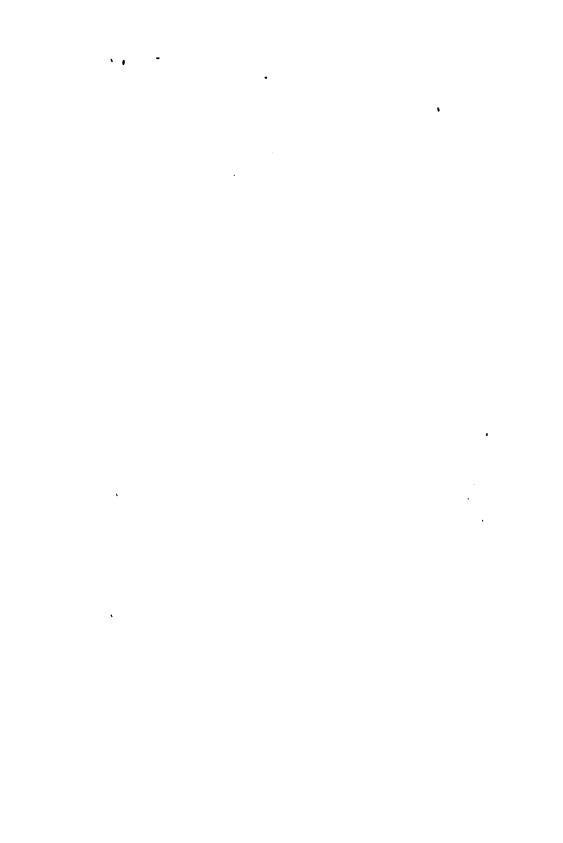

BREDA, 2. Fenrier 1203. that thetel Autor dudenhech .prante Abantort William V BREDI Digwi Boir to Due

sion de forc la citadelle de Cagliari. Mais attaquée par de forts détachemens de la garnison, à la chute du jour, cette calonne est battue, et contrainte de se retirer dans les retranchemens. Trois jours après, une tempête horrible vient assaillir la flotte. Truguet voit un vaisseau de quatrevingts canons sembrer sous voile; deux frégates sont obligées de couper leurs mâts pour éviter le même sort. Plusieurs hâtimens de transport échouent sur la côte, et tombent entre les mains des Sardes. Enfin, contrarié par les élémens, Truguet renonce à son entreprise. Il fait rembarquer ses quatre mille hommes, et le 21 il lève l'ancre et fuit voile vers Toulon.

1791. Sardaigne

Prise de Breda, de Klundert, etc. . - Après avoir placé ses troupes en quartiers d'hiver', Dumouries s'était rendu à Paris, dans l'espérance d'y recevoir, par les acclamations de ses concitoyens, la récompense de ses succès dans la Bolgique. Mais il fut socueilli avec indifférence et presque avec dédain. Quoique ses victoires cussent affermi le pouvoir de la Couvention, ce général commençait à devenir suspect aux youx de certains membres de cette assemblée, qui déjà pénétralent ses desseins ambitieux, malgré le voile du patriotiame exagéré dont il cherchait à les couvrir. Aussi ses plans pour la campagne qui allait s'ouvrir, furent presque tous contrariós, et on parut prendre plaisir à lui refuser tout ce qu'il demandait pour mettre son armée à même de suivre le cours de ses exploits. Quand il vint reprendre le commandement de la Belgique, ses troupes étaient dans un état de délabrement effrayant. Les maladies et la désertion ava ent considérablement diminué les corps. Leur dissolution paraissait plus

35 février. Hullande

Moniteur, - Jomini, - Mémoires de Dumouries, - Dictionnaire des sièges et batailles.

1998, Hollande vraisemblable que la réussite d'aucune mesure tendante à compléter.

Dumouriez sentit que, dans cet état de choses, il devens très-difficile de rien entreprendre de glorieux. Aussi la gouvernement républicain ayant déclaré la guerre à la Hollande. ou plutôt au stathouder, qu'il suppossit, non sans moul, devoir être l'ennemi des principes révolutionnaires, Dumesriez, qui regardait comme facile la conquêta de ce pays, résolut de commencer par-là les opérations de la campagas. Il avait d'ailleurs l'espoir d'y trouver les ressources qu'on lu refusait pour mettre son armée sur un pled respectable et en état de continuer ses succès. L'histoire, peut-être, lul applbuera de plus graves motifs; mais, comme ces considération politiques nous entralneraient an-delà du cadre que nous avons adopté, nous ne nousen comperons point. Dumouries, qui savalt que le seul moyen de réussir dans son expédition était de profiter avec rapidité de la dissémination des troups hollandaises, et de commencer son invasion avant qu'on por la soupçonner, se rendit à Anvers dans les derniers jour de janvier, et prit toutes les mesures nécessaires pour v donner le change aur son séjour et aur le rassemblement de troups qu'il y préparait. Son corps, partagé en quatre petites divisions, montait à peu près à seize mille hommes, commandés par les généraux Berneron, Darçon, et les colonels Leclere et Tilly.

Cette armée entra le 17 février sur le territoire hollandais, et prit des cantonnemens très-serrès, depuis Berg-op-Zoon jusqu'à une lieue de Breda. Dumonriez la joignit, le 24, avec l'artillerie et les derniers corps. Son dessein était de s'approcher du Moerdyk, de se rendre ensuite maître des places fortes qui entourent cette espèce de bras de mer, de le traverser avec les bateaux dont il se serait emparé, et de pénétrer ensuite au cœur de la Hollande, en prenant Dordrecht

PREMIÈRE COALITION. 10

Threhant par Rotterdam, La Haye, Leyde et Haarlem, r Amsterdam.

1793. Hollande.

Il porta le général Berneron en avant, pour assiéger Klunert et Willemstadt. La division de droite devait attaquer reda, tandis que celle de gauche bloquerait Berg-op-Zoom t Steenbergen. Dumouriez se tint en réserve avec quelques ataillons et deux cents chevaux, pour soutenir au besoin ces eux divisions.

En examinant ces dispositions et le petit nombre de bupes qui devaient opérer, on doit supposer que Dumouze comptait beaucoup sur l'insurrection des Bataves pour ciliter le succès de son entreprise sur la Hollande : quoi u'il en soit, il réussit d'abord au-dela de ses espérances. reda se rendit au général Darçon, après trois jours de bomardement sans tranchée ouverte, et au moment où le défaut e munitions allait faire abandonner l'entreprise. Cette redition ne fit point honneur au comte de Byland, qui comsandait la place, et qui céda un peu trop facilement aux aenaces de l'aide-de-camp Devaux, envoyé par le général Darçon pour faire la sommation d'usage. On trouva cent puatre-vingt-sept pièces de canon, et une forteresse en bon tat. La garnison, forte de deux mille quatre cents hommes, ut renvoyée sur parole. Le commandant du petit fort de Slundert se conduisit avec plus de bravoure et de résolution. l n'avait pour garnison qu'un détachement de cent einquante ommes. Après un siège de deux jours, voyant qu'il ne pouait plus tenir, par l'incendie allumé dans la place, il encloua es canons, chercha à se faire jour, et se fit tuer honorablerent les armes à la main. On trouva sur lui les clefs de la lace, et le détachement mit bas les armes. Les Français, en roclamant qu'ils respecteraient les propriétés particulières, mfisquèrent tout ce qui appartenait, dans les deux places. t prince d'Orange.

1793. 7 mais. Belgique.

Retraite du corps d'armée posté au-delà · la Meuse ! - Pendant les opérations du corps d'armée en Hollande, Miranda avait fait bombarder Venloo; mais le secours donné par le prince de Brunswick-Oels, déconcerta le projet de s'emparer de cette place. Maëstricht fut assiégé le 20 févrie. Le hombardement, poussé avec activité, mit le feu dans plasieurs quartiers de la ville; le prince de Hesse, qui y commandait, repondit avec vigneur an feu des assiég**eans. Le cops** du général Valence occupait une longue chaîne de cantonne mens. Les brigades des généraux Dampierre , Stengel et Mise ninsky étaient postées à Aix-la-Chapelle, sur la Roër, età Rolduc. Cette chaine trop étendue fut traverséesans grande réaistance par l'armée autrichienne, qui passa la Roër, le te mar, près de Aldenhoven, au nombre de trente-vinq mille hommes. Le 3, l'archidue Charles, avec la division sous ses ordres, avait dejà fait lever le blocus de Muëstricht, sur la rive droite de la Meuse. Le général Leveneur, qui commandait dans cette place, eut heureusement le temps de se retirer en emmenant son artillerie. Le prince de Wurtemberg attaqua Aixla-Chapelle : la déronte des troupes françaises fut complète sur ce point. Tous les postes se retirèrent en désordre, partie sur Liège, partie du côté de Maëstricht. Le général Misczinsky, force d'abandonner Limnich et Rolduc, fut obligé de traverser Aix-la Chapelle, que les Autrichiens avaient déjà dépassé; il fut assez heureux pour rejoindre le général Dampierre à Herves. Les troupes françaises postées en avant de Ruremonde, et commandées par les généraux Champmorin et Lamorlière, attaquées par le comte de la Tour, se retirèrent sur Diest. Miranda abandonna le bombardement de Maëstricht; et, au lieu de venir preudre position, comme Dumouriez lui en avait donné l'ordre, entre Maëstricht et l'ongres, il se retira précipitamment entre cetto dernière ville et Saint-Tron,

<sup>·</sup> Journaux du temps, - Relation historique, - Notes manuscrites.

en laissant les bagages de ses troupes au pouvoir de l'ennemi. L'artillerie aurait eu le même sort, saus la sage prévoyance du général Boucket (du génie) qui dirigea sa retraite.

1793. Belgique

5 mars. Hollande

Prise de Gertruydenberg'. - Darcon, après l'occupation de Breda et de Klundert, reçut l'ordre de se porter sur Gertruydenberg, pour en former le siège. Cette ville importante, dont Dumouriez désirait surtout s'emparer pour en faire une place d'armes qui protégeat son passage du Moërdyk, était dans le meilleur état de désense possible. Elle renfermait une forte garnison hollandaise; elle était en outre hérissée de forts avancés, et entourée d'une multitude d'inondations, qui ne laissaient, pour arriver au corps de la place, que des lignes enfilées par des batteries. Cependant Darçon l'attaque avec tant de vigueur, que le lendemain de l'investissement, il s'empare du fort de Steelliuve, qui, accessible par une scule digue, et défendu par les inondations, lui offrait les plus grandes difficultés à surmonter. Jusqu'au 2 mars, il sut occupé de l'attaque du fort de Douk, dans lequel on organisait une vigourcuse désense. Ce fort, entouré d'eau de tous côtés, n'était point facile à attaguer. Cependant Darçon dirige sur lui un seu si violent, que l'ennemi est enfin forcé de l'évacuer pendant la nuit. Les Français s'y postent aussitôt; ils y établissent de l'artillerie, peur battre en brèche le fort de Spuy, situé sur la gauche de la place, et que les assiégés pronettaient de défendre avec opiniatrete. Mais le colonel d'artillerie Lamartinière, qui dirigenit les batteries du fort de Douk, en sit un usage si bien ménagé, que Darçon, ayant somué le commandant de la place de se rendre, celui-ci se hâte d'entrer en capitulation, et les Français restent maîtres de la ville aux mêmes conditions que de celle de Breda.

Moniteur, - Jomini , - Dumourier.

104

1793. Hollande. Sur ces entrefaites, l'armée hollandaise, sous les ordres de prince d'Orange, s'était rassemblée aux environs de Gorcul et de Heusden. Elle se trouvait en position de soutenir Grave Bois-le-Duc, de couvrir la Hollande, et de se lier au beschavec le corps prussien du prince de Brunswick-Oels, qui étale aux environs de Venloo, et qui avait jeté trois mille hommes dans cette place.

Le général Dumouriez, outre des munitions considé rables, trouva dans Gertruydenberg une marine suffisanti pour lui faire exécuter son passage du Moërdyk. Il en ordonna les préparatifs, pendant qu'une partie de ses troupes assiégeait Willemstadt, et qu'une autre division bloquet Berg-op-Zoom et Steenbergen. Son quartier-général était à Roovaërt, et il avait fait pratiquer sur les dunes des cabanes en paille pour les soldats, qui, toujours fidèles au caractère national, appelaient plaisamment ce cantonnement aquatique le Camp des castors. On était parvenu à équiper vingt-trois bâtimens, et à les rassembler dans l'anse de Roovaërt. Enfa tout était prêt, et Dumouriez était sur le point d'effectuer son passage, lorsque tout-à-coup la nouvelle de la déroute d'Aixla-Chapelle parvint jusqu'à lui, et l'obligea de renoncer à ses projets. Il partit le 10 mars pour se rendre à l'armée de la Belgique, d'après l'ordre qu'il en recut du conseil exécutif; après avoir laissé au général de Flers le commandement du corps qu'il quittait.

5 mare. Belgique. Combat de Tongres : — L'armée autrichienne ayant passé la Meuse, son avant-garde atteignit l'arrière-garde de Miranda près de Tongres. Ce dernier venait d'être joint-par le général Valence avec une partie de ses troupes. L'état de désorganisation de l'armée, dans la retraite précipitée qu'elle venait de faire, était tel, que malgré la bravoure et

<sup>&#</sup>x27; Journaux du temps, - Pièces officielles, - Jonniaj.

pang-froid de Valence, et le feu bien dirigé de l'artilleles retranchemens que Miranda avait élevés autour de magres furent emportés, presque sans résistance, par le magres furent emportés, presque sans résistance, par le magres furent emportés, presque sans résistance, par le maliége se trouvait compromis par les suites de cet avanme, et leur retraite devenait presque impossible sans un muvel effort de l'intrépide Valence. Il se met à la tête de melques bataillons de grenadiers, se précipite en désespéré melques bataillons de grenadiers, se précipite en désespéré melques batailles de grenadiers au l'arrêter assez de temps me faciliter la réunion des différens corps avec les troupes me Miranda.

Mais quittons un moment ce théâtre de la guerre, et portons-nous sur les bords du Rhin et dans les champs andéens.

Reddition de Kænigstein '. - Les Prussiens, qui soursuivaient Custine après la prise de Francsort, avaient brmé le siège de Kænigstein. Conquis quelques mois aupaavant, lorsque le général français s'avançait en vainqueur lans l'Allemagne, Koenigstein n'avait pour garnison que ruatre cents hommes, commandés par Meunier. A peine rivé devant le fort, le roi de Prusse fait sommer cette hible garnison de se rendre. Mennier assemble ses soldats et leur tient ce discours : « Camarades, si vous restez inébranables, comme je n'en donte point, nous désendrons Kornigstein tant qu'un scul de nous restera en vie; mais si, contre mon attente, je vous trouvais faibles, parlez, ce moment serait le dernier de ma vie. » En même temps il leur montre deux pistolets, qu'il appuie sur son sein : « Vaincre ou mourir ! » s'écrie d'une voix unanime la garnison. Le tommandant se tourne alors vers le parlementaire prussien, témoin de cette scène. « Alles rapporter, lui dit-il, à votre

1753. Belgique.

g mars. Allemagne.

<sup>1</sup> Moniteur, - Dictionnaire des sièges et batailles.

17p3. Allemagne. prinça ce que vous venes de voir et d'entendre; voils a seule réponse. « Menuier, pendant tout le cours du siép se montra digne d'un si beau début. Durant quatre mels qu'fut cerné dans Kænigstein, il reponses toutes les attaque avec un courage inébranlable, supports, avec sa garniss des privations de tous genres, et ue se rendit, le 9 man qu'après avoir absolument épuisé toutes ses ressources, avoir perdu toute espérance d'être secouru. Cette belle d'feuse du commandant Menuier lui concilis l'estime des case mis, et lui valut, à son retour en France, le grade de génés de brigade, quoiqu'il ne fût que capitaine.

to mura. Vendés. Combat de Machecoul : — La mort de Louis reimmolé par un parti qui le regardait comme le dernier dis tacle à l'établissement de sa puissance, est pour le pays de Manges, celui de Rets et la Basse-Vendée, le signal d'asoulèvement général. Les chefs parcourent les commune, rassemblent les paysans, et les excitent à la vengeance. De toutes parts des cris d'indignation s'élèvent contre les anne, sius d'un prince digne d'un meilleur sort.

Mais descrinais la guerre que la royauté déclare au répre blicanisme, ne sera plus, comme en 1794, une guerre entre prise par de simples paysans révoltés contre leurs oppreseurs. Appuyés par une puissance voisine, qui leur promet des secours et des armes, commandés par des chefs nommés par le frère du roi qu'ils jurent de venger, les Vandéess vont bientôt organiser des armées formidables. Pourvus de tous les moyens de teuir la campagne, ils vent être les plus terribles ennemis de la république, et montreront ce qu'ensest pu faire les puissances alliées contre elle, si, comme eux elles cussent combattu franchement pour la cause qu'elles dissaient defendre.

<sup>•</sup> Beauchamp, — Madame Laruche Jacquelelu, — Borthre de Bournissaus, — Bouviers-Desmortiers, — Thureko,

1703.

Verside.

Après avoir employé le temps écoulé depuis le supplice Louis xvi, à organiser leur parti et à régulariser leurs beures, les chest vendémus sont tout-à-coup retentir la pein d'alarme dans les provinces royalistes; les liabitans, Pertia d'avance, se rassemblent à ce signal de l'insurrection, File 19 mars, quinze cents hommes, commandés par les Brea Hériault et Logé, Paigné, homme d'affaires de M. de Platrière, Berthaud et Boursault, et de Saint-Lumine de Band - Lieu, viennout attaquer Machecoul. Cent hommes la gardo nationale, sous les ordres de Maupassant, ex-dénte de l'Amomblée nationale et commissaire du département, soutenus par la gendarmerie, sortent de la ville à in remeantre, et se flattent de dissiper, par leur seule Fresence, ce rassemblement tumultueux. Mais bientat déhordés de tous côtés, ils éprouvent que les insurgés ne manquent point de courage. Pressés vivement, et sur le **point d'être enveloppés, les républicains chorchent leur salut lans une fuite générale. Maupassant , resté seul avec cinq** rendarmes, est assonimé par les paysans furieux. Machecoul est aussitôt onvahi. Les royalistes y pénètrent par toutes les loues à la fois, et aux aris de vive le roi! Le auré constitutionnel est massauré : le juge de paix Pagnet, Pinet et son' Ala, refusant de crier vive le roi, sont fusillés, et mourent in criant : Five la nation!

1 ) avril.

Combat de Saint-Florent . — Aux causes religieuses et politiques, qui avalent excité les Vendéens à la révolte contre le gouvernement républicain, s'était joint la crainte d'être chligés de servir dans les armées. La levée des trois cent mille hommes, décrétée sur le rapport de Syeyes, s'exécutait dans toute l'étendue du territoire français, et les mesures les plus sévères étaient prises pour qu'aucun des hommes

Journaux du temps, — Beauchamp, — Madame Laroche-Jacquelein, — Deciennaire des sièges et batailles, — Relation des sièges.

1793. Vendés. compris dans la loi ne pût s'en exempter. Les seuls V déens jurent de ne point s'y soumettre. Trois mille jeu gens du district de Saint-Florent s'y portent en tumulte 12 mars, jour indiqué pour le tirage. Conduits par Laur Fleury de Saint-Florent et André Michel dit Chapelle demandent à grands cris l'exemption de la milice nation Vainement les administrateurs du district s'efforcent de ramener à la soumission; des huées couvrent leurs voix fallut recourir aux armes. Tixier du Clozeau, commis du gouvernement, se met à la tête de la gendarmerie, quelques gardes nationaux. Les deux partis sont en sence sur la place même de Saint-Florent. Quelques coup fusil tirés sur trois hommes sont le premier signal : le s'engage de part et d'autre. Quatre hommes sont tués. même temps Tixier du Clozeau ordonne de faire avance canon et de tirer sur les jeunes révoltés. A cette vue, la reur de ces derniers augmente. Ils s'élancent avec impétue sur les républicains, s'emparent de la pièce, et la dirige leur tour contre leurs adversaires. Ceux-ci, moins nombre fuient et se dispersent. L'administration du district est e hie; ses papiers brûlés, et les assignats qu'ils y trouv partagés entre les vainqueurs, les aident à passer la nui chantant leur victoire.

13 mars.

Combat de Jallais . — Cathelineau, que les uns di avoir été voiturier, d'autres ouvrier en laine, d'autres oboulanger, avant de rendre son nom célèbre, apprer Pin-en-Mauges, qu'il habite, le combat de Saint-Floi aussitôt il se sent animé d'une ardeur toute guerrière parcourt sa commune, appelle aux armes les habitans marche à leur tête contre un détachement de quatre-v républicains, posté avantageusement sur les hauteurs

<sup>·</sup> Beauchamp, - Laroche-Jacquelein, - Bourniseaux.

2 793. Vaudés.

Combat de Chemillié. — Cathelineau, vainqueur, se porte casitôt à Chemillié, village à deux lieues de Jallais, que décadaient deux cents républicains, et l'attaque avec la même rie; il est d'abord accueilli par un feu très-vif; mais ses soluts chargent avec vigueur, et après une demi-heure de compat, Chemillié reste en leur pouvoir. Un grand nombre de risonniers, trois couleuvrines, beaucoup de munitions et armes sont le résultat de cette attaque.

14 mars.

Combat et prise de Chollet 2. — La troupe de Catheliseau, grossie par les paysans des communes voisines, accousant au bruit de ses succès, s'avance contre Chollet, ville déseurvue d'une garnison suffisante. Deux paysans, l'un nommé seret, natif de Chanzeau, et l'autre Stofflet, garde-chasse de de Maulévrier, et qui, depuis, acquit une grande célébrité sens cette guerre, l'accompagnaient. Les républicains, au sembre de cinq cents, sortent d'abord de la ville pour les attendre; les royalistes fondent sur eux, les enfoncent, les pour-seivent dans Chollet, qui reste en leur pouvoir. Ils trouvèrent les cette ville, chef-lieu d'un district, des armes, des muni-sons, quatre pièces de campagne, outre la Marie-Jeanne, ton moins fameuse que le Missionnaire. Le marquis de Beau-beu, administrateur du district, fut tué dans la mêlée.

15 mars.

Combat, prise et reprise de Tirlemont'. — Nous avons

15 mars. Belgique.

<sup>\*</sup> Beauchamp, - Laroche-Jacquelein, - Bourniseaux.

Beauchamp, - Laroche-Jacquelein.

Monitour, - Dumouries, - Tabl, hist., - Jomini, - Toulongoon,

1793. Belgique.

dit qu'à la première nouvelle des revers éprouvés par s mée sur la Roër, Dumouriez a'était bâté de quitter la Holl et de venir reprendre le commandemement de ses trout gitives. Parti le 9 mars, il arriva le 10 à Auvers, le Bruxelles, et joignit le 13, en avant de Louvain, l'arm patiente de le revoir. Il la trouva occupant une position jugea très-mauvaise, et se hâta de l'en faire changer. I néral Dampierre, avec les slanqueurs de droite, sut p Hougaerde; le général Neuilly marcha de Jodoigne à Li pour appuyer cette aile et déhorder au besoin la gaucl Autrichiens. Le général Miaczinski, avec les flanques gauche, se porta du côté de Heelen, entre Diest et Tirle sercouvrant son front par la Geete; le général Champ devait occuper Diest, et mottre ce poste formé en état de dé Lamarlière laissa un détachement à Areschot, afin de cor niquer avec Champmorin, et posta sa division à Lier, éclairer la Campine, et couyrir la retraite de l'armée de lande.

Le 15 mars au matin, le maréchal-de-camp Lamarch commandait dans Tirlemont avec quatre cents homme attaqué par l'avant-garde du prince Charles. Malgré l'és disproportion du nombre, ce général résiste pendant plu heures, et donne le temps à Dumouriez de lui envoy secours. Il est forcé toutefois d'évacuer Tirlemont, la prisonniers, entre les mains de l'ennemi, près de trois de ses soldats. Le général Dampierre ayant entendu la lade, prit sur lui d'abandonner Hougaerde pour se sur Louvain, et manda au général Neuilly d'en faire saur Jodoigne. Par une circonstance assez remarquable, néral Miaczinski avait pris la même mesure sur la ganc s'était retiré dans les bois de Louvain, où on ne put le ver que deux jours après. Dumouriez, sentant combit faux mouvemens pouvaient compromettre la sûreté de

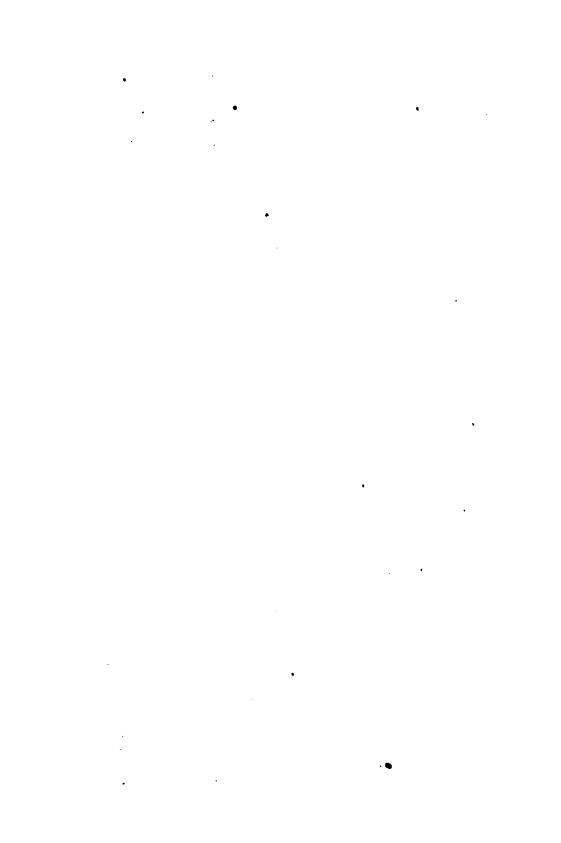



o, ordonna au général Champmorin de remplacer Miacski dans sa position, et sit reprendre aux généraux Damarre et Neuilly celles qu'ils avaient abandonnées.

1793. Belgique.

Convaincu en outre combien il importait, dans la situation il se trouvait, de rétablir la confiance de l'armée par un tit monvement offensif, qui contribuerait également à en moser à l'ennemi, Dumouriez se décida à faire attaquer, le l au matin, l'avant-garde autrichienne, qui tenait Tirlement l'espace outre les deux Geete. Valence, à la tête des gronuera, formait la droite; Miranda commandait la gauche, et duc de Chartres le centre. Les Français, animés par la prémce de leur général en chef, attaquent les Antrichiens avec ant de vigueur, qu'au premier choc ils sont repoussés, chas-🏜 de Tirlemont, et poursuivis en arrière de la ville. Cepenant ils se rallient derrière les villages de Goidenhosven et de Locckendover. Les Français occupaient cette dernière posilou, et paraissaient déterminés à la défendre. Le prince lharles, ayant rallié ses troupes, attaque ce poste avec impéposité. Les outrassiers de l'empereur vincent charger, à pluieurs reprises, deux ligues d'infanterie, postées derrière un ouble rang de fossés et de haies, et s'empurèrent d'une batrie placée sur un mamelon; ils furent chargés et chassés à Dur tour par le cinquième régiment de hussards, à la tête luquel combattaient Valence et Lamarche. Les Autrichiens, wyant que leurs efforts étaient inutiles, cherchèrent à tourber le village par la droite; mais le général Neuilly, arrivant De cette droite avec as brigade, pour prendre position à Neer-Hoylissem, ils se décidèrent à la retraite.

Bataille de Neerwinden '. — Le combat de Tirlemont et le Goidenhosven, où les Autrichiens avaient perdu plus de l'Moniteur, — Mémoires de Dumouries, — Galerie militaire, — Dictionnalie séges et bassilles, — Jomini, — Toulongeon, — Notes manuscrises.

ւճուսու

17p1. Belgique. huit cents hommes, avait rendu toute la conflance à l'a française, et Damouries se décida à en profiter pour livres bataille qui lui paraissait inévitable, et dont il se prome les plus grands avantages, s'il pouvait la gagner. En e les Autrichieus pouvaient recevoir tous les jours de se breux renforts, et les Français n'en avaient point à essi leur armée n'était ni asses disciplinée, ni asses exernée p faire une retraite leute et manœuvrière devant des forces périeures, et ils devaient tout craindre si on les cût la à recevoir alors une bataille, dont la perte était probi dans le système défensif. Prenant l'initiative, et cherche mettre les chances favorables de son côté, Dumourles p vait, en cas de succès, concevoir l'espérance d'acheve levée des bataillons belges, et de repousser le prince de C bourg au-delà de la Meuse, ou peut-être jusqu'au-delà Rhin.

Le général en chef se décide donc à attaquer l'ennemb conséquence, il porte en avant son armée, et étend front, la droite à Goidenhosven, aux ordres du ménéral V lence, et le centre aux ordres du dun de Chartres, ven chaussée de Tirlemont. Le général Miranda commandat gauche, qui, disposée en potence, s'étendait d'Osmael hauteurs d'Oplinter. Le général Neuilly appuyait sa dre à Neer-Heylissem. Le général Dampierre était posté à B mael, en avant du centre, et le général Miacainski, avec -cavalerie , au pont de la petite Geete , vis-à-vis d'Osmsel. l front des deux semées offrait un développement de des lieues; celle des l'rançais, de Goidenhouven aux hauteurs Wommersem'et d'Oplinter, et celle des Autrichleus, depu les hauteurs de Racour jusqu'au «delà de Helle, dans plaine de Leau. L'avant-garde était aux ordres de l'ard due Charles; le général Colleréde commandait la premit igne; la seconde, an centre de laquelle se trouvaient les leugens de Cobourg, était commandes par le genéral due de Wurtemberg; une division de cavalerie et quelque intimerée, aux entres du géneral-major Stipshitz, comvaient le flanc droit de l'armée, et observaient la plaige de Lean, Le corpa de réserve étaient aux ordres du général Clairfait, La petite Geete couvrait le front de cette ligne, et separait les deux primers.

19p1. Helpique

L'armée française fut formes sur buit colonnes. La première, formant l'extrême droite, compacée de l'avant garde aux ordres du general Lamarche, debouchant par le pout de Neer-Heylingen, devait as porter dans la plaine entre Landen et Overninden, pour deborder la ganche de l'ennemi, et l'inquieter sur ce tlane. La deuxième colonne, composée de l'infanterie de l'armée des Ardennes, commandée par le lieutemant « géneral Leveneur, debonchant anai but le mome bout, soutenue but un ures corbs de caralerie, devait se porter avec capidite sur la tombe de Midel. winden, et attaquer le village d'Overwinden. La trainieme colonne, aux ordres du genéral Neuilly, délamehant aussi par le mome pout, devait attaquer en mome temps le village de Neerwinden, par sa droite. Ces trois colonnes formaient l'at-, taque de druite, commandee par le general Valence. L'attaque du centre, conduite par le duc de Chartres, était composes , de deux colonnes : l'une, sons les ordres du general Diet: mann, passant un ruisseau sur le pout de Laer, devait tra-. Yerser rapidement le village, et se porter directement sur le front de celui de Neerwinden; l'autre, commandee par le general Dampierre, devait, après avoir passe le pout d'Unemael, se porter sur la ganche de Neern Inden. L'attaque de ganche, aux ordres du général Miranda, étalt composée de trois eus Tounes : la première, dirigée par le général Misceinski, pas17pil. Belgiyue. ant la petite Geste à Overheapen, devait attaquer devait elle, en se portant sur Neerlanden; la seconde, aux ordres à général Rusult, passant la rivière au pout d'Oranael, devait attaquer par le grand chemin de Saint-Tron à Liège; la trabalème, commandée par le général Champmorin, devait passer la grande Cleste au pout de Bingen, pour aller s'empare du poste fortille de Leau, qu'elle devait tenir jusqu'à la flu de la bataille.

An point du jour, les colonnes se mirent en monvement, & à neuf heures la droite commença à passer la petite Geste. A la ganche, le general Miranda délogra d'abord les troupes ligores camemics du village d'Oramael. Les Autrichiens appesont une resistance opiniatre, et il s'établit de part et d'aum un grand fon d'artillerie, pendant lequel la troisième colonne a compara de la ville de Leau, et a'y maintint. Cependant le général Valence, ayant passé en même temps le pout de Neer-Heylissem, attaquait le village de Racour, d'où il chassa l'ennomi. Cot avantago assura lo passago do l'avant-gardo; avec co rentort, le général Valence presae les Autrichiens, et. étendant tout-à-compaca bataillons, deborde leur aile gauchs. A ce moment, la resistance devient egale à l'impétuoité de l'attaque. Les Antifolious, placés dans une position qui les met à même de dominer le front de bataille des Français, les requirent avec une artillerie themidable qui répand la mort dana leura ranga. Dena thia l'infanterie retourne à la charge, et deux fois elle est reponissée avec une perte immense, Valoure as met à la tête de sa cavalerie, et la fait charger ai vigomemement, qu'il penètre à travers les rangs empembs. malgré les efforts des Antrichieus pour l'arrêter, et ouvre un passage à sou infanterie, qui, pour la troisième fois, recounmonas l'attaque. La mèles devient alora terrible; mais enfia. après un combat long-temps invertale, les Autsichieus, re-

1793.

Belgique.

poussés, opèrent leur retraite, et vont se rallier à quelque distance. Ce succès permettait aux généraux Neuilly et Leye. meur de traverser la petite Geete, et de s'emparer du poste d'Overwinden. Ils réussissent en effet dans ce mouvement, et se portent aussitôt sur la tombe de Midelwinden. Ce monticule asses élevé, qui commande trois villages voisins, était couvert d'artillerie, et l'attaque était très-hasardeuse; mais la possession de Midelwinden étant nécessaire à l'exécution des plans de Dumouries. Neuilly et Leveneur se mettent à la tête des colonnes pour l'emporter. Leur mouvement est si brusque, que, malgré l'avantage de leur excellente position, les Antrichiens sout obligés d'abandonner ce point important, qui pouvait décider de la victoire. Cobourg envoie de nombreuses colonnes pour le reprendre. L'infanterie du général Leveneur, qui était restée seule pour garder ce poste, cède aux efforts des assaillans; mais bientôt, renforcé par quelques troupes. il fait une nouvelle attaque; et la tombe de Midelwinden fut ainsi disputée pendant toute la journée.

Tandis que le général Leveneur se battait ainsi opiniâtrément, le général Neuilly était lui même vivement aux prises avec une forte colonne endemie. Après la première occupation de Midelwinden, ce général s'était porté sur le village de Neerwinden, et s'en était rendu maître après un combat sanglant, où les deux partis firent l'un et l'autre preuve de valeur. Un bataillou des volontaires de la Charente s'y distingua particulièrement. Le général Neuilly, au lieu de se maintenir dans Neerwinden, comme il en avait l'ordre, commit la faute de le dépasser. Emporté par l'ardeur de ses troupes, il s'était étendu dans la plaine. A ce moment, le général Clairfait, qui venait de recevoir des renforts considérables, fit marcher la ganche des deux lignes de l'infanterie autrichieune contre le village de Néerwinden, qu'il reprit. Le due de Chartres, que

Ì

1793. Belgique. sa position mettait à même d'apercevoir ces progrès de l'esnemi, vole aussitôt à la tête des quatrième et cinquième colonnes, fond avec rapidité sur les Autrichiens, et les chasse
une seconde fois de Neerwinden. Le général Desforêts, excellent officier, fut blessé, dans cette action, d'un coup de feu à
la tête. La confusion succéda au succès de cette attaque; le
village se trouva encombré d'infanterie, qui se mêla, se mit
en désordre, et l'abandonna encore à l'approche de l'ennemi.

Dumouriez, qui arriva sur ces entrefaites, fit attaquer le village, pour la troisième fois, par toute sa droite. Le régiment de Deux-Ponts y pénétra, malgré la vive résistance de l'ennemi. Sa valeur lui coûta cher; il perdit, dans cette attaque, plus de trois cents hommes. Mais déjà l'ennemi avait en le temps de faire marcher sur ce point décisif toutes les troupes de son centre et une partie de celles de la droite. Après avoir défendu Neerwinden avec le plus vif acharnement, les Français, foudroyés par l'artillerie autrichienne, évacuèrent encore une fois ce village, qui resta encombré de morts et de blessés des deux partis. Dumouriez essaya de reformer sa ligue en arrière de Neerwinden. Dans ce moment critique, la cavalerie impériale déboucha tout-à-coup dans la plaine, et forma deux attaques : la première entre Midelwinden et le village évacué; la seconde, à gauche de ce village, était diririgée sur les deux lignes d'infanterie. Valence, saisissant l'importance de ce mouvement, chargea impétueusement sur la première attaque, à la tête de la cavalerie française. Le chos fut rude; Valence y reçut plusieurs coups de sabre, et fut obligé de se faire transporter à Tirlemont; mais la cavalerie impériale fut repoussée. La seconde attaque de cavalerie déboucha au même instant que la première, et avec la même impétuosité, par la gauche de Neerwinden, pour se jeter sur l'infanterie de la quatrième colonne. Le général Thouvenot, qui était porté, fit ouvrir les rangs pour la laisser passer; ene il fit faire si à propos une décharge de monsqueterie par égiment de Deux - Ponts, et un fen à mitraille, que cette alerie en fut abimée.

1793. Belgique.

V la droite et au centre, le combat se trouvait rétabli, et ictoire était encore balancée ; mais à la ganche , les affaires ient bien différemment. Après s'être emparé du villag**e** rsmael, Miranda se l'était vu enlever par les grenadiers du ice Charles, tandis que le général autrichien Benjousky auçait par la chaussée de Tirlemont pour le tourner. La cur se mit dans les bataillons de volontaires, qui, se aut près d'être enveloppés, prirent la fuite, et abandonent les troupes de ligne. Les Autrichiens augmentérent ore ce désordre par une charge de cavalerie, qui acheva de tre les deux colonnes de gauche en déroute. Guiscard, réchal-de-camp d'artillerie, fut tué, ainsi que plusieurs es-de-camp et officiers d'état-major; les généraux Hiler Ruault furent légèrement blessés. Cependant Miranda, · les Autrichiens ne jugèrent pas à propos de poursuivre, mquel le général Miacsinski amenait un secours de huit aillons qui n'avaient point encore combattu, aurait pu lement rallier ses troupes derrière le pont d'Orsmael, et ramener à la charge; mais au lieu de prendre cette mee, qui peut-être cult été décisive, il se laissa entraluer par soldats, donna l'ordre de la retraite, et l'exécuta précipiment jusque derrière Tirlemont, à plus de deux lieues champ de bataille, sans faire prévenir le général en chef ce monvement. Celui-ci conservait encore quelque espoir, l'entendant plus le feu de sa gauche, il pouvait raisonna. ment attribuer ce silence à un succès, surtout ne v nt paraître l'emiemi sur le flanc de son centre. ent se porter les coups décisifs. Mais sur 🛵 🚨 , la droite de Americhiens, n'ayant j

sur le mouvement rétrograde de Miranda, s'était reportée aur le centre et la droite de Dumouriez. Ces troupes victorieuses abordent avec ardeur, sur le chemin de Saint-Tron, les Français qui se défendaient avec vigueur contre les attaques du centre et de la gauche de l'armée ennemie. Déjà fatigués d'un combat opiniàtre, soutenn depuis onze heures, les Français s'épouvantent à la vue de cette droite, dont l'apparition leur annonce les désastres de la gauche. Au nième moment, le désordre et la confusion devienment extrêmes. En vain les généraux font les plus grands efforts pour les rallier, et s'opposer à une prochame déroute; les troupes méconnaissent leur voix ; la fuite est désormais le seu moyen de salut qu'elles voient devant elles. Elles repassent précipitamment la petite Geete; il n'est plus possible de les retenir. Cette armée qui avait si glorieusement chassé de France les coalisés; qui, en si peu de temps, avait conquit la Belgique, perd ainsi en un instant le fruit de ses premiers succès. La bataille de Neerwinden fut aussi funeste à la république que celle de Jemappes lui avait été favorable. Quatre mille morts ou blessés laissés sur le champ de bataille, deux mille cinq cents prisonniers, un matériel immense abardonné à l'ennemi, une armée toute entière désorganisés, l'évacuation presque totale de la Belgique, tels furent la résultats d'une journée qui fit perdre à Dumouriez toute sa gloire, et à laquelle, disait-on alors, ce général, mécontent de la Convention , avait contribué puissamment par ses marvaises dispositions et par la trahison. Quoique vainqueurs, les Autrichiens avaient aussi considérablement souffert. Ils avouèrent dans leurs rapports une perte de trois mille morts.

Cette bataille, qui allait une seconde fois ouvrir les portes de la France aux puissances alliers, et qui était comme le signal des désastres qui l'ont suivie, a été diversement racou-

too par les auteurs : nous avens autre le récit qu'en donneut Dummirles dans ses mémoires, le genéral Jonnii, que spins Aventa copie en pluaieura endruita, et dea memonea manuacida, Copondant II est vrai de dire que d'antres certrans, d'une autorite molinative et moina positive, la rapportent tont dilforcement. Suivant out, cost Dummines his sent que, par son munivainen diaposituma, a perdu cette bataille. Miranda, au lieu de fuir làchement, n'annant eté vannen que parce que Dumouries lui avait ordonne one attaque impossible a executer. L'anteur du Tableau historique cite, à l'apput de cette Assertion, de passage d'un rapport sur la lataille de Neeswinden, this à la Convention par le general Miranda, le and mara 1993 in A neut heures, les columnes se mirent que monvement, of a dis l'attaque commença à la gamble. Quatre Columna pasabient aux le pout d'Oraniael et par la chausade ; une autre par le pout de Leau. La position de l'ennemi était oi avantagonas par le terratu, par le nombre et par la formidable artillerie qui le couvrait, que l'infanterie, avant d'avoir pu approcher ses ligues, avait ete obligee de repousser la Cavalerio et les trumpes legères qui mompaient les villages, et d'enniger le fen den hatterien crimacen, avant de ponivoir Bintir les lisutours sur lesquelles etait pustée l'infanterie omnomio, any deny ligues. I sa firancais priront d'alund les villages, et repunsabrent la cavaleries mais le terrain compe Suppolant nos colounes de se deployer, le feu des artilleurs Omienia produiait aur elles un tel effet, que l'infauterie, après los plus nobles efforts, et après avoir essuy e une perte considerable, ne put pas deposter colle de l'eunemi, qui était sur les hauteurs, converte de toute sou artillerie, tandas que celle dea Prançaia, demontos et perdant aca chevany dana les chemins où elle se trouvait engorgee ou embourbee, ne put être miae arantagenaement en batterie. L'infanterie française fut done obligée de se replier, apres Plusieurs heures de combats

1793. Bolgigne 1793. Belgique. derrière la petite Geete, en cherchant à reprendre la position qu'elle avait avant l'attaque. Dans cette retraite, il y cut quelque désordre; mais il ne peut être attribué ni aux généraux, ni aux troupes, si ce n'est par Dumouriez, dont l'impéritie égala la malveillance envers le général Miranda. De son côté , le général en chef autrichien Cobourg , prétend, dans ses rapports, que Dumouriez ne reprit point le village de Neerwinden, et que l'armée autrichienne, en ayant une fois chasse les Français, elle s'y était maintenne. Tous ces rapports différent donc essentiellement entre eux. Mais quelle que fussent les causes de ce désastre, la bataille de Neerwinden n'en était pas moins perdue, et ce revers allait place la France dans une position bien difficile, dont elle ne pouvait être tirée que par des moyens extraordinaires et surnaterels, comme ceux que ces fastes militaires retraceront en partic.

⊅o mara. Allen-agne,

Combat de Stromberg !. - La prise de Francfort par les Prussiens, et la retraite des avant-postes français d'Hockheim sur Cassel, qui ttermina la campagne en Allemagne, forcèrent l'armée du Rhin à prendre ses cantonnemens entre le Rhia et la Nahe. Pour rendre sa position moins hasardée, le général en chef envoya le général Mennier à Spire avec un corps de douze mille hommes, pour menacer la tête du pont de Manheim. L'ennemi, 'qui avait passé le fleuve à Rheinfels, occupait les deux rives au dessus du confluent du Rhin et de la Nahe, et communiquait, par des ponts construits à Bacharach, entre Bingen, Rheinfels et Coblentz. La gauche de l'armée française, commandée par le général Honchard, était chargée de la défense de cette partie de territoire. Le colonel prussien Zekuly étant venn l'attaquer, le 17 mars, à la tête d'un corps de partisans. l'avait obligé à se replier sur la Nalie: mais les Français reprirent l'offeusive.

<sup>1</sup> Moniteur, - Mémoires de Custine, - Tableau historique.

1703.

Le 20, les brigades des généraux Neuwinger et Houchard avancèrent vers Stromberg, entre Creuznach et Bacharach, Allemagne. ec un renfort de dix bataillons, huit escadrons et un train artillerie. Le colonel Zekuli s'était placé dans une position zi lui faisait dominer entièrement les attaquans. Aussi, algré l'ardeur avec laquelle ils marchaient au combat, les rançais, foudroyés par l'artillerie prussienne, sont repouss et chassés d'un poste qu'ils avaient emporté sur une nateur. L'adjoint aux adjudans-généraux Barthelemi comandait le détachement que les Prussiens venaient de déposr; il rallie ses soldats, gravit de nouveau à leur tête la auteur; charge vigoureusement l'ennemi, et malgré un feuès-vif, le force à quitter la position. Les Français, victoeux, s'élançaient à sa poursuite; mais apprenant qu'un orps nombreux de Prussiens se dirige de Trèves pour souenir Zekuli, le général Custine donne l'ordre de la reraite.

Suite de la bataille de Neerwinden . - La défaite u'il venait d'éprouver à Necrwinden ne permettait plus au Enéral Dumouriez de rien tenter contre l'armée autrichienne, uns exposer la sienne à une destruction totale : dans la situaion où il se trouvait, il n'avait plus qu'à songer à la retraite, an prenant les dispositions convenables pour l'exécuter en on ordre.

Belgique

Il était essentiel que la route qui conduit d'Orsmael à Tirlemont fût occupée, afin que l'ennemi ne fit point de progrès sur ce point. Le général en chef sit faire à la division lu général Dampierre un changement de front à gauche, et la plaça en potence pour flanquer la chaussée, jusqu'à ce que les troupes du centre de l'armée eussent traversé la Beete; et ce passage effectué, la division devait reprendre

<sup>&#</sup>x27; Moniteur, - Dict. des sièges et bat., - Dumouries, - Tabl. hist., - Jomini-

1793. Belgique. la ligne lentement, et dans le meilleur ordre possible. I pierre exécuta cette manœuvre avec beaucoup d'habilet préserva ainsi l'armée du danger où elle est été expos l'aile droite des Autrichiens, continuant son me vemes avant, l'avait prévenue à Tirlemont. En reine ter Dumouriez essayait de faire reporter sa gauche (les trade Miranda) sur la direction de Wommersom. Mais le rede ces troupes était tel, qu'il fut impossible de les déterre à attaquer les Autrichiens, qui couronnaient le plates gauche de la route. Cependant elles soutinrent avec ass calme le feu des batteries ennemies, qui les incommodait coup, sans pouvoir se résoudre à un mouvement offensi est été moins dangereux.

L'armée prit d'abord position, la gauche à Hackende la droite en se courbant sur Goidenhosven. Cette posétait trop rapprochée de l'ennemi, et pouvait amene engagement, que le désordre introduit dans plusieurs blon, rendait dangereux pour le salut de l'armée. Dumo jugea plus convenable de se retirer sur les hauteurs de Ctich, en arrière de Tirlemont.

23 mars.

Combat de Pellenberg . — La position de Cump qui n'offre que l'emplacement d'un camp de passare, n'e pas tenable pour une armée en retraite, Dumouries pas Velpe, le no mars, et prit une autre position à Bauterser droite à Neervelpe, sa gauche sur les hauteurs et dan bois en avant du Zellemberg. La division du général Neu forte de six mille hommes, marcha sur Jodoigne, pour vrir Bruxelles par la forêt de Soignes.

Le même jour, l'avant-garde autrichienne attaqua D dont la garnison se sauva en désordre sur Malines; le le général en chef, informé de la prise de Diest se rap

<sup>1</sup> Moniteur, - Mém. de Dumouriez, - Dict. des sièges et bat., - Je

de Malines, pour ne pas perdre ses communications avec e dernière ville et Louvain.

1793. Belgique.

e général Champmorin occupa les hauteurs de Pellen-L'ava agarde, commandée par le général Lamarche, la la gréade roûte, sur les hauteurs de Corheeck. La sion Leveneur fut placée dans le bois de Mollendael. n, la division Dampierre se liait par Florival à celle de illy, postée vers Tombeeck, à l'entrée de la forêt de nes.

e 22 au matin, les Autrichiens firent une attaque générale l'avant-garde et sur les divisions Leveneur et Champin, ils échouent aur ces trois points. L'attaque dirigée re le général Champmorin, qui défendait la position de amberg, fut la plus sérieuse. Ce général déploya dans sa nase autans de courage que d'habileté; attaqué trois fois, fois il repousse les assaillans, en leur faisant éprouver perte considérable.

ne colonne de grenadiera hongrois s'était emparée du vilde Bierberck, qui couvrait le front de la division Leve-. Ce général fait marcher le régiment d'Auvergne (si nu dans nos fastes militaires); le village est enlevé au pas harge et à la baionnette; ces braves soldats font un grand ago des prenadiers hongrois, dont à peine la moitié se re en désordre.

mel Mack, chef d'état-major du prince de Cobourg. Lo ltat de cotte entrevue fut que Bruxelles serait évacué, indition que l'armée autrichienne n'attaquerait point les pais. Cette convention verbale était encore ignorée de fait, puisque ce général renouvela, le lendemain 23, traque ; le poste de Pellenberg et sur l'avant-garde, énéral Champmorin défendit sa position avec la même ar et le même succès; mais le général Lamarche se

1703. Belgique. replia sans ordre derrière Louvain, de l'autre côté d Dyle. Cette retraite exposant la division Leveneur, ce nier crut devoir passer aussi la Dyle, et se posta entre ( beeck et Heverle. La position de Pellenberg était com mise par ces deux mouvemens rétrogrades; aussi D'umo ordonna-t-il au général Champmorin de se retirer sur l vain.

Mais avant de continuer à suivre l'armée de la Belg dans sa retraite sur les frontières de France, et de retract circonstances du départ de son général en chef, reprenon mouvemens de l'armée du Rhin, et le fil des autres événer militaires qui se passaient à cette époque dans l'intérier sur les frontières de la France.

28 mars. Allemegne.

Combat de Bingen '. - Le général Custine, apri combat de Stromberg, plaça sa droite à Bingan, sa ga à Creuznach. Le 26, il y eut avec l'ennemi quelques aff d'avant-postes qui présageaient un engagement plus séri En effet, le 28 au matin, les Prussiens viennent atu avec des forces supérieures. Custine, averti à temps, occuper la hauteur de Bingen par un bataillon. Le géi Neuwinger, posté sur le flanc de la hauteur, étendait tre gauche, et Custine, craignant de le voir forcé par cet droit faible, lui ordonne de resserrer son infanterie; Neuwinger, qui, la veille, avait déjà défendu avec s tage cette position, conserve la ligne qu'il avait prise. les Prussiens commençaient l'attaque. Cependant arriv que Custine avait prévu ; les Prussiens gravissent la hau occupée, et l'emportent de vive force. Envain le bata de la Corrèze, qui la défendait, se bat avec intrépidité vain son brave commandant, Delmas, fait des prodige valeur; n'étant point soutenu, il fut obligé d'abandor

<sup>1</sup> Moniteur, - Custine, - Tableau historique, etc., etc.

1703.

tte position importante. En même temps l'artillerie prusmne dirige un fen terrible sur la cavalerie française. Celle-ci Allemagne. retire, et les Prussiens, profitant de ce mouvement rétroado, traversent rapidement un marais, s'élancent contre corps de Neuwinger, le mettent en fuite, et font prisoner Neuwinger lui-même. Ce succès rendait la situation des rançais très-critique; aussi Custine, au lieu de s'obstiner à mtenir un combat devenu trop inégal, ne s'occupa plus Tà ménager une retraite sûre à ses troupes. Il la fit dans meilleur ordre possible. Quoique harcelé par les Prusons, il ne fut point entamé, et parvint, sans perte considétble, jusqu'à Worms, où il s'arrêta et prit position. Le aef d'escadron Clarke , chargé de protéger la retraite rec trois cent cinquante chevaux, mancuvra assez habiletent pour en imposer à l'ennemi, et lui faire juger son déschement beaucoup plus nombreux qu'il n'était en effet. Il **fussit par-la à** contenir une nuée de troupes légères, que les russiens avaient détachée pour suivre la retraite du corps Parmée de Custine. Les cavaliers français se conduisirent, ans cette occasion, avec autant de bravoure que de sangroid.

> a5 mars. Vendée.

Siège des Sables-d'Olonne . — Les premiers succès de nouvelle insurrection des Vendéens sirent prendre bientôt mx royalistes de ces contrées une attitude imposante. Quelmes jours étaient à peine écoules depuis les dernières afhires que nous avons rapportées, et déjà de nouveaux rasmablemens étaient organisés, des magasins étaient formés; minstrumens du labourage étaient convertis en armes meurmères, où les armes manquaient encore. Le cri terrible de p guerre se faisait entendre dans les villès, dans les vil-Anjourd'hui maréchal de France, duc de Feltre, pair, ministre de la Morre, etc.

Beauchamp, - Turreau, - Bourniseaux, - Mad. de Laroche-Jacquelein.

1703. Voudes

lages, dans les châtesux et sous l'humble toit des d mières. Les deux chefs Joly et la Sécherie, à la tête d' forte coloune, se présentent, le si mara, devant la ville Sublex-d'Olonne, défendue par une faible garnison. pendant, cette garnison, commandée par le général Fouca reponsse les assiégeans dans une sortie. Joly laisse la 36 rie autour de la place, et va chercher du renfort. Il rev le 47: la garnison fait encore une sortie, et preud pad on avant de la ville. Les chefs vendéeus envoient au c ventionnel Gaudin, qui partageait le commandement a le géneral Foucault, un parlementaire portant la somma de se rendre à Louis xvii. Ceux-ci, pour toute réponse, d nent le signal du combat, qui reste indécis. Le convent nel Nion, en mission à la Rochelle, instruit de la situat des Sables, envoie un renfort qui porte la garnison à qui cents hommes. Joly, qui s'était encore éloigné moments ment pour chercher à grassir sa troupe, reparait le uit, ace pagno de Savin, qui se tronvait lui-même à la tête d'un semblement assez nombreux. Ces troupes réunies attaque le soir même, les républicains, et repoussent leurs sy postes, Joly établit aussitôt des batteries a l'embranches des deux routes de Nantes et de Beauvoir. Le leudemain il fait tirer sur la ville à boulets rouges. Les assiégés rad blent d'efforts, et leurs canonniers servent leurs pièces s tant d'adresse, qu'ils parviennent a démonter celles des re listes. La garnison fait une troisione sertie, fond sur Vendeens, les charge is baionnette en avant, leur tue t centa hommes, les disperse, et s'empare de tout le m riel de leur camp, Joly et la Sécherie sout obligés d'ab donner leur entreprise.

Allemagne.

Combat d'Ober-Flershem : -- Chatine, dans la nouv

<sup>&</sup>quot; Munitour, - Cuettue, - Table Hist., - Dick des sieges et bat.

1703.

sition qu'il venait de prendre, fit occuper par son avantide, que commandait Houchard, le village d'Ober-Flerahem, Allemagne. re Alsey et Worms. Attaqué le lendemain par les Prusna, Houchard les contient long-temps par sa vigoureuse stance; mais enfin, les Prussieus étant parvenus à le tourg dans sa position, Houchard allait être obligé de céder. and Custine, qui d'abord avait refusé de croire à la supérité des forces de l'ennemi, se hâte d'arriver à son secours, n tôte de deux bataillons. Il prend les Prussiens en flanc, dégage une partie de son avant-garde. Parvenus au sommet ane hauteur, les Français trouvent dix escadrons prussiens èta à les charger. Custine fait avancer son artillerie légère. commodée par cette dernière, la cavalerie ennemie recule; mto pièces de canon sont envoyées pour la soutenir : et alors Leu devient très-vif de part et d'autre. Les Français cepenint obtiennent l'avantage. Les Prussiens rétrogradent en 🖿 ordre, et leur artillerie nombreuse protège leur retraite ; mia, vivement pourauivia, ila abandonnent entièrement champ de bataille, qui demeure jonché de morts et de pasés. Cette action, qui fut très-meurtrière, dura fort peu semps, et assura la retraite des Français sur Franckenthal. is le lendemain , le prince Louis de Prusse, en chargeant r l'infanterie avec les dragons de Bayreuth, réussit à envepor un corps de onze cents hommes, et le fit tout entier **leonn**ier, Custine fut obligé de détruire, à Franckenthal, magasius immenses qu'il y avait établis.

Combat et prise de Viella '. — Le roi Charles 14 avait noment offert sa neutralité, le 28 décembre 1792, sous la adition que les jours de Louis xvi, son infortané parent, nient respectés. Vainement cette démarche fut-elle renoude pendant le cours du funeste procès de ce vertueux mo-

3 i mare. Espagne.

<sup>-</sup> I Journaux du temps, - Tabl. hist., - de Marcillac, - Mém. de B\*\*\*.

1793. Espagno.

narque; cédant enfin au juste ressentiment que la condi les principes de la Convention devaient inspirer au d dant de l'arrière petit-fils de Louis xiv, fondateur de matie des Bourbons en Espagne, le roi publie, le 3 à Madrid, une cédule portant déclaration de guerr Convention, et invitation à ses sujets de contribuer d leur pouvoir au succès de cette entreprise. Depuis longcependant le gouvernement républicain était préparé : guerre. Une armée, aux ordres du général Servan, éta organisée sur les frontières d'Espagne. L'ordre de cou cer les hostilités arrive, et le 31 mars au matin l'arr met en mouvement, et entre sur deux colonnes de vallée d'Aran. Le général Salmgnet, à la tête de la pricolonne, dont l'adjudant-général Fontenille conduisait l'e garde, débouche par la route de Castillou, s'empa Boussos et pénètre jusqu'à Viella, chef-lien de la vallé corps espagnol était campé en vue de cette ville. Il s en devoir de disputer le passage, et le combat s'er Sahuguet remporte l'avantage, force l'ennemi à la ret lui tue quelques hommes, fait plusieurs prisonniers, et maître du village. Son avant-garde s'empare de Cange Bauzen, et ne s'arrête qu'à Fox, où il éprouve de la tance. Les Espagnols, après une heure de combat, le traignent de rétrograder. Le général Sahuguet s'établit c vallée d'Aran.

–1 avert. Hollands. Reddition de Ciertry) denberg 1. — Une parti troupes autrichieunes, victorieuses à Neerwinden, réunie au prince d'Orange, qui déjà se trouvait à l'une armée composée de troupes hollandaises et ang et se préparait à prendre l'offensive sur le corps fr qui occupait encore le Brabant hollandais. Ces forces r

<sup>·</sup> Moniteur, - Dictionnaire des sièges et batailles, - Damonies, etc.,

Be presentent, le a mara, devant la place de Gertryyden: berg, dant Dumouries avait coullé le cummandement au Bolonel Tilly. Etroitement blogne, attaque avec opiniatrete, Be lime o officier resista près de trois semaines, et ne rendit la **place qu'après aroir obtenu une capitulation honorable.** Sommé, dès le 31, de se rendre à discrétion, et dans les Tingt quatre heures, sous princ de voir la garnison entière Bassee an fil de l'épée, il répondit qu'il savait mourir, maix **aon manquer à l'honneur. La garnison de Gertrhydenheig se ♥®mposait du traisième bataillon du Calvados, des dix neu= Tième et singt-traisième hataillans nationaux, d'un hataillan -bature,** d'une compagnie d'artillerie, commandée par le capi-Taine Ambert, et de quarante hussards du huitième régiment. Toutes ore transes firent leur devolr, et secondèrent l'acti-Wite du colonel Tilly, qui obtint pour elles, par suite de Fleur helle détense, de sortir de la place avec tous les houneurs \*de la guerre. Le 8 avril, cette garniam ao mit en marche

i și 1 Hidininha

Combat de Chemillie', ... En même temps que les armés de la république éprouvaient au-dehors de l'unestes revers, la guerre civile faisait, dans les provinces de l'Unest, des proprès rapides. Quaique vainens, on plutôt dissipés dans plusieurs rencontres, les regalistes veuléeus voyaient chaque jour accrettre leur mondre, et les chels savaient ha-bilement mettre à profit leurs défactes, pour agnéric leurs soldats, et leur inspirer ce désir de veugrance qui rend invincible. Un grand nombre de villes et de hourgs, envahis saus comp férir, étaient dejà tombés en teur pouvoir. Saint-Florent, Jallais, Chollet, Vilviers, Challans, Macheroul, Legé, Palluau, Chantonay, Saint-Pulgent, les Herbier, Larrelie-sur-Yon, avaient reçu des garmaons veudéennes,

**Dour rentier on France.** 

rrand. Vender

<sup>\*</sup> Maniteur; -- Bennehangs; -- Mariane Laurelie Jarryneleiu; -- Hannineaux; -- 19141463: ett:

1793. Vendés. et voyaient, sur les lieux élevés, flotter l'étendard royal à la place du drapeau républicain. La terreur planait sur toutes ples villes voisines du théâtre de cette guerre intestine. Nante même était menacé d'une prochaine agression, et les administrateurs du département de la Loire-Inférieure crurent, dans cette circonstance, devoir écrire aux départemens environnants la lettre suivante :

« Frères et amis! à notre secours! notre département est en feu. Une insurrection générale vient de se manifester; partout on sonne le tocsin; partout on pille, on assassin, on brûle; partout les patriotes, en petit nombre, tombent victimes de la fureur et du fanatisme des révoltés..... Avervous des forces à nous prêter, des moyens de défense à nous fournir? Avez-vous des hommes, des soldats, du fer? Eavoyez-les-nous; jamais on n'en eut plus besoin. »

Mais, à cette époque, Augers était le point le plus menses. C'était aussi de ce côté que le gouvernement républicain avait cherché à accumuler ses moyens de défense. Le général Berruyer ', commandant des troupes rassemblées aux environs de cette ville, les avait distribuées dans les positions qui lui paraissaient les plus favorables pour un plan d'attaque générale qu'il avait formé. Lui - même s'était porté à Chemillé. Le chef d'Elbée, qui commandait une forte division de royalistes, apprenant le dessein de Berruyer, prend la résolution de le prévenir. Il réunit à la division qu'il commande celles des chefs Bonchamp, Stofflet, Cathelineau et Berard, et vient, le 11, attaquer Berruyer dans Chemillié. A la vue de l'ennemi, Berruyer, qui se trouvait à la tête de quatre mille hommes, fait ses dispositions pour une honorable reaistance. Il avait dans ses troupes un bataillon de Parisiens, connus sous la dénomination de vainqueurs de la Bastille,

<sup>&</sup>quot; C'est le même qui, depuis, fut gouverneur de l'hôtel des Invalides.

qui se distingua pendant l'action. Assaillis avec vivacité, les républicains montrent, dans leur défense, une grande énergie et beaucoup de courage. Cependant leur aile droite est emfoncée par les Vendéens. Mais, profitant d'un moment de succès obtenu par sa gauche, Berruyer rallie sa droite et son centre, tombe à son tour sur les royalistes, et les met en déroute. Poursuivis sans relâche, d'Elbée, Bonchamp et les autres chefs, ne parviennent à arrêter leurs divisions qu'à Beaupréau.

1 793. Vendée.

16 avril.

Combat de Fihiers '. - Battues à Chemillié, les divisions royales, après s'être ralliées à Beaupréau, avaient évacué cette ville, et dirigeaient leur marche par Tiffauges, pour s'emparer de Chollet, que les républicains avaient repris. Le corps commandé par d'Elbée était fort de vingt mille hommes. Il se composait des divisions d'Elbée, Cathelineau, Stofflet et Berard, et sut le noyau des rassemblemens connus depuis sous le nom de la grande armée d'Anjou et du Haut-Poitou. Ces forces étaient considérables, comparées à celles que la république employait dans ces contrées. Obligée de porter toute son attention vers les frontières du Nord, menacées par les puissances alliées, la Convention s'occupait peu des dangers que lui présentait la guerre civile; elle affectait même d'en mépriser les auteurs, et cette sécurité, qui donnait aux royalistes le loisir d'organiser tous leurs moyens, lui devint par la suite extrêmement funeste.

Le projet d'attaquer Chollet ayant été adopté, d'Elbée avait mis ses colonnes en mouvement. Une faible division de républicains, commandée par le général Lygonnier, occupait Coron et Vezins. D'Elbée se décide à l'attaquer. Il place Cathelineau à Vihiers, et lui-même marche contre l'ennemi, à la tête de ses propres troupes. Lygonnier, se voyant atta-

Beauchamp, -- Madame Laroche-Jacquelein, -- Beuraiseaux, -- Bouvier-Desmortiers, -- Thureau, etc.

1793. Vendee. qué par des forces supérieures, prend le parti de la retraite, et évacue les deux places menacées. Cathelineau sort de Vihiers, fond sur les bataillons républicains avec une intrépidité qui étonne et ébranle ces derniers. Toutefois Lygonnier anime ses soldats; ils tiennent ferme, et se défeudent avec courage; mais enfin, cernés de toutes parts, pris à dos, en flanc et en tête, ils sont forcés de fuir pour éviter une mort certaine. Les royalistes les poursuivent, et en font un grand carnage. Toute leur artillerie et leurs munitions tombent entre les mains des vainqueurs. Cent soixante-sept granadiers de Montrenil et de Saumur se jettent dans le château de Boisgreleau, et s'y retranchent, afin d'éviter la fureur des Vendéeus. Assiégés pendant deux jours par l'armée entière de d'Elbée, ils ne se rendent que le troisième, et lorque le manque de vivres les y contraint.

u3 aviil.

Combat de Beaupréau : . — Le succès du combat de Vihiers avait enflé le courage et les espérances des royalistes. D'Elbée en profita pour s'opposer aux progrès de Berruyer, qui, vainqueur à Chemillié, s'était avancé rapidement, et s'était emparé de Saint-Florent et de Montrevault. Bonchamp s'était séparé de d'Elbée, et s'occupait à organiser le corps de troupes qui prit depuis son nom. Mais, après le combat de Vihiers, ses deux chefs se réunirent, et tous les deux s'avancèrent à la rencontre des troupes républicaines. Le 23 avril, ils trouvent Gauvilliers, commandant les gardes nationales d'Angers et des environs, qui, à la tête de deux mille hommes, s'était porté sur cette ville par suite du mouvement offensif ordonne par le general en chef Berruyer. Les troupes de Gauvilliers, animées par la voix et l'exemple des chels qui les guident, obtiennent d'abord quelques avantages : mais les royalistes se précipitent en avengles sur les canons

Beauchamp, -- Mad. de Laroche-Jacquelein, Roumiseaux, -- Bouvier-Desmortiers.

1791. Vender

R les baïonnettes de leurs concmis. En vain le commandant encourage ses troupes; rien ne peut résister à la fongueuse **l'impétuosité des Vendéens. Épouvantés des cris de vive le Roi!** dont il font retentir les airs, enveloppés presque de tous wôtés par leurs colonnes tumultueuses, les républicains cèelent en frémissant. Les canonniers d'Eure-et-Loire se font **tuer sur leurs pièces. Abandonnée par l'artillerie, une com**pagnie de la garde nationale de Luynes se fait hacher presente en entier, tandis que l'armée fuit en désordre. Les royalistes entreut en vainqueurs dans la ville, après avoir ramassé sur le champ de bataille six pièces de canon et plusieurs caissous. Gauvillers, n'espérant plus pouvoir se défendre avantagenaement avec des troupes découragées, se hâte d'évacuer tons les postes de la rive ganché et de repasser la Loire. Le Incrès de cette journée fut extrêmement favorable au parti myaliste. Il inspira aux troupes vendéennes une confiance désormais inaltérable dans leurs forces. Flères d'avoir vaineu les troupes républicaines, elles se crurent invincibles. D'un autre côté. la défaite de Beaupréau avait tellement consterné les vaincus, que, pendant plus de trois mois, ils n'osèrent s'avancer dans le pays insurgé, qui se trouva entièrement libre. Les chefs vendéens et les prêtres qui suivaient leurs armées ne manquèrent point d'exalter cette victoire, comme un gage de la protection divine, scutant bien l'influence qu'une parelle opinion pouvait exercer sur des hommes que l'enthousiasme de la religion avait déjà portés à affronter la mort avec ioie.

Le récit de ces tristes combats amène nécessairement de pénibles réflexions sur le déplorable effet des guerres civiles. Des amis, des parens, les enfans d'une mère commune armés pour s'entre-détruire! le courage aux prises avec le courage! les partis cherchant, dans les furenrs d'une mêlée sanglante, de nouveaux titres à la gloire, à la réputation, sans être ar1793. Vendes. rêtés par l'idée déchirante de donner la mort à un frère, à me compatriote!.... Mais le jour où se livra le combat de Beanpréau, les Français obtenaient un triomphe plus consolant sur la frontière d'Espagne.

23 avril. France.

Combat du camp d'Andaya . - La Convention, en si sant commencer les hostilités contre l'Espagne, n'avait escore mis entre les mains du général Servan que des forces bien inférieures en nombre à celles que les Espagnols avaient déja rassemblées sur la frontière. Servan, qui attendait incessamment les renforts qu'on lui faisait espérer, avait établi 🙉 troupes dans plusieurs camps retranchés, où il exerçait à la discipline les nouvelles levées qui les compossient. Trois de ces camps renformaient la droite de l'armée. Le premier, composé de quatre bataillons, était placé sur le rideau qui est à droite du village d'Andaye, d'où il éclairait une partie des rives de la Bidasson. Appuyé à sa droite par le fort d'Andaye, il avait sur son front la hauteur nommée depuis le Camp républicain, et en avant de son aile gauche la montagne de Louis xiv, où était placée une batterie de cinq pièces de oanon de gros calibre. Il prolongenit sa gauche par quelques troupes légères jusqu'à Jolimont, où se trouvait un second camp de deux bataillons. Le troisième camp, de trois bataillons, était placé en avant de Sare, vis-à-vis le village espaguol de Zugarramurdy : quelques chasseurs , placés à Ainhoüé, et à l'entrée de la gorge qui conduit à Berra, soutenaient ses flancs.

Don Ventura Caro, général en chef de l'armée espagnole, oraignant que les l'rançais ne profitassent de leur position pour passer la Bidasson, résolut de les prévenir en les attaquant. Il établit, en conséquence, des batteries considérables sur la rive gauche de cette rivière, de suanière à battre un des côtés du fort opposé à celui qui était sous le canon de

<sup>·</sup> Moniteur, -- Mémoires de B\*\*\*, de Marcillec, -- Manuscr., etc.

1793.

France.

Fontarabie. Le 23 avril, une grêle de boulets, de bombes et d'obus, assaillit à la fois le camp, le fort, et la redoute monatruite aur la montagne de Louis xiv. Cette explosion sou-Claine jette le désordre parmi les Français, et leur constermation fut au comble en voyant les habitans d'Audaye fuyant Eplorés, avec leurs femmes et leurs enfans, et cherchant à Eviter les terribles projectiles qui détruisaient leurs maisons. Cependant les Espagnols franchissent la Bidascoa, s'empazent de la montagne de Louis xiv, et détruisent la batterie. C'était en vain que le général Regnier cherchait à ranimer Jes troupes, dont le courage était abattu. Elles fuyaient, · lorsque Villot , chef du cinquième bataillon d'infanterie légère, en se précipitant sur l'ennemi, parvient à rendre aux Français quelque énergie. Le moment était pressant ; la ganche retait attaquée avec impétuosité, taudis que le fort d'Andaye : était vivement canonné. Le général Regnier et plusieurs autres , sont blessés. Mais l'audace des Français s'est ranimée: ils marchent avec fureur contre les Espagnols, et les forcent à repasser précipitamment la Bidassoa.

Combat des Aubiers : . - La cause embrassée par les Vendéens voyait tous les jours augmenter le nombre de ses défenseurs. Une foule de chefs généreux s'étaient dévoués pour la faire triompher, et s'ils cussent mis dans leurs rapports politiques autant de confiance réciproque qu'ils montraient de brayoure dans les combats, le trône, qu'une révolution avait renversé avec tant d'éclat, ent pu tout à-coup se relever par une révolution non moins inopinée que la première. Mais l'ensemble dans les entreprises fut toujours ce qui manqua aux Vendéens pour leur faire obtenir des résultats satisfaisans. La soif du commandement est un des besoins

25 avril. Vendée-

<sup>1</sup> Depuis lieutonant-général.

<sup>\*</sup> Beauchamp, - Madamo de Laroche-Jacquelein, - Berthre de Bourniwaux, - Houvier Desmontiers.

1793. Vende**s.** 

naturels à l'homne, et chacun des chess royalistes en étaile plus ou moins tourmenté. C'est sans doute à cette cause qu'il fant attribuer les fantes commises dans cette guerre, qui étable d'un si grand intérêt pour les destinées futures de la France. h Au lieu de rassembler leurs forces, de les réunir sons un ché que unique, qui les cut employées pour un seul but, les généraux royalistes ne prirent jamais cette mesure qu'à demi, et ne 🗪 soumettaient qu'avec regret à une autorité que chacun croyait seul digne d'exercer. Leurs divisions partielles opérant souvent à de grandes distances, donnaient à leur armée l'apect de bandes irrégulières. Exposées, par cette fausse combinaison, à se trouver souvent dans l'impossibilité de se porter mutuellemens des secours, elles ne purent jamais obtenir les grands résultats qui cussent été infailliblement la suite de leur union et du concours général de toutes les volontés. Au reste, cette faute ne leur fut point particulière. Les républicains curent la maladresse de la commettre sinsi qu'eux, et la Convention ne remporta sur les royalistes des avantages réels, que lorsqu'elle eut adopté l'usage des grands. masses, et les eut fait diriger par un seul et même général.

Un chef célèbre dans le parti royaliste venuit de paraître sur la scène pour y jouer un grand rôle. Le jeune Henri de Laroche-Jacquelein, fils d'un ancien colonel du régiment de Royal-Pologne, après avoir servi dans la garde constitution-nelle de Louis xvi, s'était, à la suite de la fatale journée du 10 août 1792, retiré dans ses terres près de Chatillon. Cependant il n'avait pris aneune part aux premières insurrections, et était resté tranquille dans ses foyers. Mais aussitét que le bruit des victoires remportées par les Vendéens fut parvenu jusqu'à lui, il éprouva le besoin de se signaler. Il cassemble les habitans de sa terre, son coup d'essai est une victoire.

Lygonnier, après sa défaite à Vihiers, force de se retirez

rs Doué, avait appelé le général Quetineau à son secours. lui-ci, pour arriver plus vite, prend en toute hâte le chen le plus direct, et se dirige sur les Aubiers. Averti de sa
rche, le jeune Laroche-Jacquelein l'attendait dans ce bourg,
n tête des hommes dévoués qu'il commandait. Assailli à
mproviste par les Vendéens, Quetineau perd la tête, et ne
t point disposer ses troupes en bataille. Il néglige même de
mer les ordres pour offectuer la retraite. C'en était fait de
division toute entière, si quelques troupes régulières ne se
sent point rangées en bataillon carré, et n'enssent soutenu
fen des royalistes, pendant que les fuyards opéraient leur
raite sur Bressuire.

rentie.

ditaque du camp de Sure '. — Le général don Ventura ro n'ayant point retiré, de son attaque du camp d'Andaye, it le succès qu'il s'en promettait, vint attaquer celui de Sare, so avril.

30 avril. 1" mai. Franca.

Le camp de Sare était situé sur une hauteur, vis-à-vis le vile espagnol de Zugarramurdy. A la droite se trouvait la gorge Berra, qui n'était que faiblement gardée, quoique esseulement importante à la sûreté du camp.

Les Espagnols se mirent en marche sur deux colonnes; la mière, partie de Lezaca, fut retardée dans son mouvement des obstacles imprévus; la seconde, partie de Berra, prit de dans un bois situé sur le chemin de Sare, à une demise en avant de Berra. C'était précisément le point que le mandant du camp de Sare avait négligé d'occuper.

Nonobstant le retard de la colonne venant de Legaca, real qui dérangeait le plan d'attaque, puisque cette colonne ait destinée à tourner le camp français, le général Caro s'aança avec les troupes parties de Berra, commandées par le parquis de la Romana et M. de Cifnentes.

Monitour, - Notes communiquees par le gundral \*\*\*, - Memoires de B\*\*\*.

Le lieutenant colonel Pinson, commandant les chass des montagnes , chargé de surveiller la gorge , ayant rema quelques mouvemens, fit prévenir le colonel La Chapele commandant du camp de Sare; mais avant que les disposit finsent prises pour parer à l'attaque, l'ennemi se trouvai les retranchemens en avant du flanc du camp. Les Frau surpris, se rallient un moment à la voix de leurs chefs; comme l'attaque se faisait de muit, effrayés de ne point et aperceyoir l'ennemi, tandis que son feu faisait de grand vages parmi eux , le désordre s'introduit dans leurs rang fuient et se dispersent. Les Espagnols s'emparent des rechemens avances et de deux pièces de canon. Cependa colonel La Chapelette ordonne à un détachement de hommes de son régiment (le quatre-vingtième d'infante commandés par le brave l'atour-d'Auvergne, d'arrêter le pagnols dans leur trajet des redoutes au camp. Lui-mèt met à la tôte de cent autres soldats, pris dans les batsi volontaires du camp, et se dispose à marcher pour sou son digne capitaine de grenadiers.

Celui-ci, posté sur une hauteur, laisse arriver paisible les colonnes ennemies, et à vingt pas de distance il comm le feu. La colonne s'arrête quelques momens; mais re cée par d'autres troupes, elle attaque avec vigueur. Aprè denn-heure de combat, Latour-d'Auvergne est forcé de plier sur le camp, qu'il trouve dans la plus grande confit malgré les efforts du colonel La Chapelette pour rallitroupes, qui, à l'aspect de la colonne partie de Leasea, dirigeant sur le camp par un autre côté, s'enfuyaient chemin d'Ainhoué, abandonnant quatre pièces de canou tour d'Auvergne, qu'une partie de ses grenadiers n'avait abandonne, fait atteler les chevaux d'artillerie en face de nemi; avec des peines incroyables, il sauve trois de ces p la quatrième, qui ne pout être attelée, est encloyée et

m un vallon. Latour-d'Auvergne couvrit la retraite des apos jusqu'à l'atarits, où elles se rallièrent. Cette affairs its aux Français la perte de plusieurs officiers, qui se bats mit avec un grand courage. Le chef de bataillon Pinson, is officiers du même corps (les chasseurs des montagnes), trois autres des bataillons des Landes et du Gers, restèrent le champ de bataille. Le capitaine Dessein, du quatre-gième régiment, fut blessé, et le colonel La Chapelette : un cheval tué sous lui.

Les Expaguels, après avoir pillé et brûlé le camp de Sare, arèrent dans leurs limites.

Combat et prime de l'homers'. — Le général Quetineau, de l'affaire des Aubiers, avait évacué cette ville ouverte et a défense, et s'était retiré à Thomars. Il y fut attaqué, le sai, par un corps de reyalistes, commandé par les chefs achamp, Laroche-Jacquelein et Lescure. Un gentilhomme sevin, nommé Domagné, commandait la cavalorie, et ller-de Marigny, ancien lieutemant de vaisseau, dirignait l'averie de cette troupe.

Thouars, ville du département des Deux-Sèvres, est situés une lauteur. Anciennement fortifiée, elle se trouve, par position, susceptible de défense, et à l'abri d'un comp de la La rivière du Thoné forme, autour d'une partie de l'enste, une ligne courbe qui défend le côté cecidental et le côté ridional. Cette rivière, dont les deux pouts avaient été couset guéable au-dessous du petit village de Vriune. Quemen avait disposé sa division, forte d'environ six mille homan avait disposé sa division, torte d'environ six mille homan avait disposé sa division, torte de dernier et la ville, vista l'emplacement des ponts compés; mais il n'avait placé

Notes manus...—Munitous. — Henuchamp, — Mad. de Lacuche-Jampudein. Nome munituserme de désigner, eme ce mun générope, le thédice de la To civile, punt ne pas encoharger la marge de la démondration com variée Aépartement de l'Ouest mais ses déroies servat désignés dans le texte. ıçpil. Finiter.

A mai. Vendees - 1-61. Venbe. que quatre cents hommes d'un bataillen de la Vienne a de Vriune.

Les insurgés attaquèrent sur trois points. Leur cavi à la tête de laquelle ac mit Honchamp, passa le gué à la malgré la réalitance des volontaires de la Vienne, qui fendirent avec un grand comage, et y pérfrent presque à l'exception d'un petit nombre de fuyards, qui lâr pied à l'approche de l'ennemi. Pendant ce temps, le gi troupes de Quetineau était tenu en échec par Laruch quelein, qui l'aimit mine d'attaquer l'un des pouts. La lerie vendéenne ac trouva, par le passage du Thoué, danc de la division républicaine. Le feu s'engagen ave de vivacità, et l'avantage parut pendant quelque tem certain; mais l'infanterie royaliste, qui avait réussi à la rivière, enveloppa la troupe de Quetineau, qui se di et fut chercher, ainst que sou général, un refuge derri mura de la ville. Un bataillon de Maracillais oppassa ac grande résistance. Pormés en carré, ils se défendirent temps contre la cavalerie, et pénétrèrent même dans le royalistes; mais accabilés par le nombre, ils cédèrent. rent tués, pour la phipart, glorieusement. Les Ven pénétrant dans la ville, y arburèrent le drapeau blan républicains mirent bas les armes, et se rendirent 🛦 : tion. Le combat dura dix heures. Près de mille morta rent sur le champ de bataille. Le général Quetiness division falts prisonalors, les manitions, cinq à six m niagrame pièrre de canon, vingt caissons, la possessio poste important, tels furent, pour les Vendéeus, les re de cette journée.

Bit Bitai.

Suite du combat de Thomas 1. — En faisant entre notre cadre historique quelques uns des événemens le remarquables de la guerre civile des départemens de l'

<sup>\*</sup> Memoire man, du general \*\*\*, - Heanchamp, - Laroche-Jarry

🛎 avona évité de retracer, et noua continuerona de passer Bailence, tous les détails trop affligeaus pour l'humanité Mur la gloire nationale qui se trouvent dans les relations, Mémoires et les renseignemens particuliers qui nous out Bi de documens. Ainsi nons n'avons point parle des massa-**, qui suivirent la première affaire de Machecoul, et qui Mt** cardonnés par un comité de cannibales, digne emple d**e lques-uns de ces comités, dits révolutionnaires, qui con**mit la France de deuil pendant la tyrannic de Robespierre. Bomité était préaidé par un homme saugninaire, nommé whu, ancien receveur des gabelles. La conduite de ce pre-Me reyaliste égala, ai elle ne surpassa pas, celle de Carrier, Foacht Lebon et des autres agens férores du gouvernement Mutionnaire. Il imprima à la cause qu'il avait embrassée. I doute par calcul, une tache qui devait naturellement a'e... **fre sur** quelques-uns des principans chels militaires de l'in-Metion. Ansail'un d'entre eux, Charette, dont nous aurous **Mion** de parler dans la suite de cet ouvrage, lut il accusé Poir exercé d'horribles représsibles sur les troupes républi : 1881. Quelques auteurs ont entrepris de le justiller de cette usation, et la rejettent toute entière aur ce Souchu et au **prètre** nommé Prion, qui, par de prétendus miracles, Mi intervenir le ciel dans ses déplorables excès. Quoi qu'il en soit, les chels royalistes des troupes qui ve-

Mit de prendre Thomars, ne soudlêrent point est avantage, mit de prendre Thomars, ne soudlêrent point est avantage, estanalerent par une modération qui contrastait avec les nités commises dans le lles Poiton. Les vainqueurs se conten at de vivre aux dépens des habitans de la ville et des environs, plus comms par leur attachement au système républicain. Les reyalistes, enhardis par leurs surés, ne séjournée ent qualitée jours à Thomars, Bonchamp et quelques autres partirent pour se concerter avec d'Elbée, qui méditait aque de Fontens.

1,404,

typa al mai Transa Suite de la retraite de l'armée de la Nelgique, et hat du camp de l'amore '. — On a vu que la succe l'rançais à l'ellenberg n'apports augu changement rable dans leur strustion en Belgique, mais qu'il servit dre les ennemis plus disposés à écouter les proposition leur tit Dumouriez, et surtout celle de ne point inquiverraite qu'il voulait effectuer jusque sur la frontifrance. Ce général savait que ses projets étalent dévoit yeux d'un gouvernement terrible, qui d'allieurs ne puait point les défaites, et rendait ses généraux responde leurs revers. Sa position était difficile; rependant, en l'andace et l'activite nécessaires pour en tirer parti, pu acquérir une grande renommée.

Presque certain d'avance du sort qui lui était réservementies peusa que le seul moyen de l'éviter était de nanc l'aria, et de renverser le gouvernement convent Mais il tallait, comme César, passer promptement le lit s'avancer avec la rapidité de l'éclair, pour mettre à pterreur imprimée par ses propres revers, en s'emparityer de l'anarchie, et tenter d'un seul coup une révimentelle. Dumonries, au moment décisif, manqua solution, la lenteur qu'il apporta dans ses dispositiéchoner son projet. Après avoir communiqué ses desse prince de Cobourg, après avoir communiqué ses desse prince de Cobourg, après avoir obtenu de ce général que trève pour évacuer sans danger la Belgique, et messe d'un corps auxiliaire pour favoriser son entrepagénéral se décida à faire rentrer l'armée sur le terfiancais.

Anvers avait capitulé. Le général Marassé, qui co dait les luit mille hommes restés dans cette ville, se tutimides par les démonstrations du colonel Mylins, e

<sup>·</sup> Monther, · . Tuldene liblingere, · Jamini, · Mone manneerite, v

ce point par le général en chef autrichien, avec deux mille ames de troupes légères. La reddition, sans coup férir, de situdelle d'Anvers, rend encore cette capitulation plus insevable. Il est vrai que déjà une grande partie des troupes emblées autour de cette place, frappées de terreur après ataille de Neerwinden, n'écoutant plus la voix de leurs éraux, s'étaient retirées, dans le plus grand désordre, par ges, sur Dunkerque. La position de Courtray, assignée ele cas de retraite, ne fut point occupée par les fuyards, rentrèrent les uns après les autres sur le territoire français où on parvint cependant à les rassembler, en partie, a les camps de Cassel, de Dunkerque et de la Madeleine, a Lille.

Pans cet état de choses, Dumouriez fit passer aux comdans de Bréda et de Gertruydenberg, l'ordre de capituler meilleures conditions.

Lependant le gouvernement républicain avait pris ses mele contre ce général, qui voulait jouer le rôle de Monck deurnonville, ministre de la guerre, et quatre commissaires, dans le sein de la Convention, furent envoyés pour arrèDumouries. Il les fit arrêter eux-mêmes comme ôtages, et livra aux Autrichiens. Mais il était trop tard pour réussir iduire les troupes, déjà maîtrisées par les agens de la Contion de la faction dite jacobine. Les propositions de Duliez ne furent point accueillies, et son armée crut devoir der le serment qu'elle avait fait à la république, ou plutôt li de défendre, contre une invasion étrangère, le terrile mational. La popularité que Dumouriez avait acquise mi ses soldats, a évanouit comme un prestige quand ceux-ci nurent le but que se proposait leur genéral. Il n'avait point pre asses vécu avec eux pour pouvoir espérer que leur at-

Général anglais qui renversa le gouvernement protectorial, et rétablit trèse 22 sur le trôue d'Angleterre.

tachement à sa personne l'emporterait sur l'amour de la trie, ce sentiment des âmes généreuses, étranger aux to naisons de la froide politique, et qui sonvent ne sait ; s'arrêter aux considérations de l'intérêt présent. Ne vant donc compter sur ses troupes, et craignant peut-être ressentiment autant que celui de la Convention , Dumo prit le parti de chercher un asile dans l'armée autrichie accompagné de quelques amis attachés à sa fortune. Le j duc de Chartres et quelques autres officiers se retirères pays neutre. La circonstance la plus remarquable de la de Dumouriez, fut la rencontre de ce dernier avec un b lon de l'Yonne, sur la route de Tournay à Condé. Ce b lon voulut arrêter ce général et son escorte. Les fugitif rent leurs-chevaux au galop , et -réussirent à s'échapper , sans essuyer un feu assez vif de la part des poursuivan départ de Dumouriez entraîna une faible désertion de q à seize cents hommes, parmi les troup**es françaises.** 

Ainsi se termina la carrière militaire d'un homme d'une imagination ardente, qui l'entraîna dans plus écarts politiques. Il n'avait pas assez d'expérience de la gener éviter les fautes nombreuses qu'il commit; mais o cependant le placer au-dessus des généraux ordinaires les services qu'il rendit dans des momens difficiles. S'il etait permis de hasarder un jugement qui n'est cependa de notre ressort, nous dirions que, chez Dumouriez, l'd'intrigue a peut-être étouffé le développement d'un qui aurait pu exécuter de plus grandes choses.

Les Autrichiens observérent religieusement la trèv venue. L'armée française fut distribuée dans les places environs de Condé, Valenciennes et Lille. Un camp fut à la hâte à Famars, devant Valenciennes. Dampierre ou a déjà vu la conduite militaire, fut nommé général e La tâche du successeur de Dumouriez présentait beauc

oultés. Avec une armée d'à peine quarante mille hommes, amiliarisés avec la désertion, mal disciplinés, mal équipés, l avait à s'opposer aux progrès de quatre-vingt mille Autri-hiens, et il devait couvrir la ligne des frontières de Dunkerque

Valenciemes. Dampierre donna, dans cette circonstance, as preuves d'une infatigable activité et du plus grand sèlé. I rallia les corps dispersés, retablit la discipline, fit former as camps retranchés à Cassel, au faubourg de la Madeleine levant Lille, à Maubenge, et entre Philippeville et Givet. Lia tous ces camps par une ligue de cantonnemens, et plaça au quartier-général à Famars.

Les Autrichiens avaient établi une chaîne de postes depuis A Sambre jusqu'à Menin , en avant de Mons et de Tournay ; la étaient, le o avril, sur le sol français, menagant à la fois Lille , Condé , Valenciennes et Manbenge. Plusieurs engagenens sans résultats avaient en lieu à Fresnes, Cargie, Vicotne, et dans la forêt de Mormal. Dix mille Anglais, débarrués à Ostende, s'étaient dirigés sur la Plandre maritime, pour agir, conjointement avec les Hollandais, contre cette partie de la France. Dampierre leur opposa les troupes réu-Nies au camp de Cassel, et composées en grande partie de nouvelles levées, avec quelques débris du corps d'armée d'Anvers. Condé, point milieu des deux lignes, devint le but des opérations des deux armées de Dampierre et du prince de Cohourg. En attendant les renforts qu'on lui promettait, l'inmation du général français était de rester sur la défensive, en be contentant de harceler l'ennemi, plutôt que de le combattre; mais ce système prudent de temporisation ne convensit point au caractère fongueux et au zèle ignorant des commismires conventionnels, qui forcèrent Dampierre à abandouner on plan, età courir indiscrètement la chance des combats, prec des troupes inférieures en nombre et découragees. La prepière tentative fut de degager Condé. L'ennemi, aborde d'a-

bord avec asser de vigueur, repoussa l'attaque, et fit opri aux Français une perte qui fut évaluée, dans les rap · étrangers , à deux mille hommes tués , blessés ou prison Cet échec, qui devait naturellement contribuer à affail courage des soldats, leur inspira pourtant le désir de v Paffront qu'ils avaient reçu, et, par une circonstance r quable, leurs vœux se réunirent aux instances des con saires de la Convention, pour recommencer le combat. pierre, qui ne se dissimulait point la faiblesse des moyens il disposait, hésitait encore; mais enfin il se détermine à attaque générale. Par la position qu'elle occupait, l'armé trichienne se trouvait séparée en doux par l'Escaut. Dami crut ne devoir engager la bataille qu'à l'une des deux aile conséquence, il sort du camp de l'amars à la pointe du et fait faire une fausse attaque sur les bords de l'Escaut. I droite renverse tout ce qui se trouve devant elle, et par jusqu'à Quiévrain. Au même moment, l'aile gauche s'at rapidement par la route de Valenciennes, et attaque l'en avec le même avantage. Mais le centre de l'armée franç assailli par le feu meurtrier des batteries autrichiennes q trouvaient sur son front, faiblit et recule. Dampierre, qu trouvait, casaie de ranimer ses soldats et de rétablir la li mais le désordre s'accroît par la marche rapide du centre trichien, qui perce cette ligne et agrandit la trouée. Le p de Cobourg, prolongeant les ailes, les porte en avant. L néral français, craignant d'être enveloppé, se hâte de replier les troupes dans le camp de Famars. Mais le le main, comptant toujours sur l'élan qu'ils croient avoir de aux soldats, les opiniâtres commissaires de la Convention traignent Dampierre à faire reprendre les armes à ses trot Les Autrichiens, éclairés par le mouvement de la veille, avrenforcé leur gauche. Dampierre la fait inquiéter par des c ens des garnisons de Landrecies et du Quesnoy, pen

e lui-même, à la tête de l'avant-garde, passe l'Escaut pour t**aquer l'aile** droite autrichienne. Il réussit d'abord dans son ression ; le village de Raismes est emporté. Le général 1.aarlière était parti du camp de la Madeleine, et s'était avancé squ'auprès de Saint-Amand. Son mouvement avait pour it de tomber sur le flano de l'armée conemic. Le général mirfait, qui commandait l'aile droite, s'était retranché dans i bois de l'abbaye de Vicogne. Lamarlière charge le corps ussien, posté sur le terrain coupé par la chaussée de Vicoe à Saint-Amand, il s'empare de Sautain et de Curgie, adis que le général Nescode , avec une partie de la garnison t Quesnoy, attaquait Jalain avec le même anceès. Dampierre, **rès avoir traversé Raismes , se porte contre la réserve enne**le, retranchée dans le bois de Vicogne. Il y est reçu vigouusement. Cette attaque se prolonge jusqu'à la fin du jour. **rité de la longue résistance qu'il éprouve. Dampierre se met** la tête d'une de ses colonnes ; il est bientôt frappe d'un bout qui lui emporte la onime. Ce malheureux événement raatit tout-à-coup l'ardeur des Français; la confusion s'intronit dans les colonnes , et les troupes se débandent. Cependant convient de consigner ici un trait qui fait honneur à la displine de trois bataillons de volontaires dont nous regrettous : ne pouvoir rappeler les noms. Troublés par le feu roulant trois batteries autrichiennes, placées à l'issue du village : Raismes , ces bataillons rétrogradaient en désordre ; le géiral Thier, qui les commandait, leur crie d'une voix forte et sposante : « Soldata, à vos range; vous figes! » Ils se reforent aussitôt, et continuent leur retraite au pas ordinaire.

L'attaque sur Saint-Amand, par le général Lamarlière, a un semblable résultat, et cette forte division fut obligée suivre le mouvement général de l'armée. La perte de l'enni fut évaluée à mille hommes; la perte des Français fut à près de quinze cents tués et blessés.

1703. Trance. Dampierre mourut le lendemain de cette action, des de sa blessure. Les commissaires conventionnels le remprent provisoirement par le général Lamarolle.

Dopuis ce dernier combat , l'armée française , rantrée ses camps, restait sur la défensive : mais, le 23 mai, l'a antrichienne s'ébranle et se porte à la fois sur tous les 1 français, depuis Orchies Jusqu'à Maubeuge, dans un lappement de près de dix liques. Les Hallandais et les l sions attaquaient également le même jour la ligne franc depuis Ypres Jusqu'à Orollies. La principale attaque : rige sur le camp de Fanara. La prime de ce camp or aux allies la route de France, située entre Valencieuu Maubenge, et découvrait on deux places fortes. Le alappuyait par la droite à l'Encaut, et par la gauche rivière de Rouglle; son front était couvert de redautes nour le soutonir, on avait formé un autre camp avancé à sain, à la gauche de Valenciennes. Assaillis, dès la p du jour, par des forces presque triples, les Français se fondiront avoc resolution jusqu'à la nuit. Vors midi, le d'Yorak, qui s'était réuni depuis quelques jours à l'a autrichienna, avec un corpa d'Anglais et d'Hanovrieus. rannai à tourner la droite ; et los redoutes qui decà de la nelle durent emportées dans l'après-violi par le général rari, qui commanduit le gentre de l'armée autrigliques. cables par le nombre, et près d'être forgés dans laurs niera retranchemona, les firancais abaudomèrent le c de l'amara à l'entrée de la nuit, et furent ac rallier. les remparts de Bonchajo. Le camp d'Aussin, attaqué le fut emporte après un combat opiniètres l'armée fran perdit dans ces differentes affaires trois mille hommes. blesson et primmiers. Le résultat de ce succès fut, j don alliés, l'investissement complet de Valenciennes. Le d'Yorck fut mis à la tôte du corps d'armée de siège, e émposa des Anglais et Hanovriens, et d'une forte division trationieune.

1793. France. 16 mai. Vendée.

Combat de Fontenay '. — D'Elbée, lieutenant dans un égiment de cavalerie avant la révolution, s'était retiré dans en environs de Beaupréau, et avait eu d'abord quelque répunance à prendre parti dans les troubles civils; mais hientôt, ntraîné par le torrent, ses idées religieuses, qui tenaient de exceltation, le portèrent à se croire appelé par la Providence concourir au rétablissement de l'ancien ordre de choses. Il commandait un des rassemblemens royalistes du Poitou. A près voir occupé la Chateigneraie et Vouvant, il voulait s'empater de Fontenay, chef-lieu du département de la Vendée.

Le 16 mai au matin, les prêtres qui accompagnaient les roupes vendéennes, prennent leurs habits sacerdotaux, et ifficient solennellement, dans l'église de Vouvant, pour defiander à Dieu la grâce d'entrer, le soir, triomphans dans contenay. Tous les soldats, le chapelet à la main et le sea-ulaire au cou, assistaient pieusement à cette cérémonie eligieuse.

Fontenay était défendu par trois mille hommes, que comhandait le général Chalbos. Sûr de la valeur de ses troupes, se général n'attend point les Vendéens dans les murs; il sort à leur rencontre, se déploie dans la plaine, et leur présente è combat. Il commence, de part et d'autre, par une vive cacomnade qui dure près de trois heures. Mais bientôt la mèlée l'engage. Supérieurs en nombre, les Vendéens, qui se préciplitaient avec furie sur les rangs républicains, étaient sur le point de les rompre, lorsqu'une charge de cavalerie vieut arrêter leur audace, et donne aux républicains le temps de se reformer. Chalbos, ayant vu échsuer un mouvement qu'il fai-

<sup>•</sup> Moniteur,—Beauchamp, — Madame de Laroche-Jacquelein, — Thureau, lerthre de Bourniseaux, etc.

1793. Voudée.

sait pour prendre l'ennemi en flanc, ordoune à Nouvien charger de nouveau, tandis que lui-même, à la tête du re de la cavalerie, attaque les Vendéens à dos, et les culbute pa une charge simultance et impétueuse. D'Elbée, emporté j son ardeur, reçoit une blessure en combattant vaillamments premier rang. L'adjudant - général Sandon a'élance alors à tête de l'infanterie, fond sur les Vendéens, augmente la con fusion, qui déjà paralysait leurs efforts, et complète leur d route. La cavalerie vendéenne donna, par sa résistance, temps aux vainens de filer dans le Bocage. Le résultat cette action , où les deux partis avaient montré une égale bavoure, fut, pour les Vendéens, la perte de quatre cents home mes, des bagages, des munitions et de vingt-quatre canoni parmi lesquels se trouvait la Marie-Jeanne, espèce de 🚥 leuvrine en cuivre, à laquelle les paysans vondéens atti buaient une vertu surnaturelle. Les vaincus ne se rallièra qu'à Parthenay et aux environs.

16 mai. France. Combat de Rixhem'.—Obligé d'abandonner entièremes ses conquêtes, et de laisser le roi de Prusse, en personne, siéger l'importante place de Mayence, le général Custias il tait définitivement retiré derrière les lignes de la Lauter la avait distribué son armée depuis Lauterhourg jusqu'à Hembourg, dans le duché de Deux-Ponts; mais, venant d'être appelé au commandement en chef de l'armée du Nord, il voulsi signaler son départ par une action générale sur toute la ligne, depuis le Rhin jusqu'à Hombach. Son dessein était d'enlever huit mille hommes, que les Autrichiens avaient poussée avant de leur position. Les généraux l'ully et Houchard, avec le corps d'armée de la Moselle, devaient contenir les Prusiens pendant que Custine mettrait à exécution son projet. Le

Moniton, — Mémoires de Custine, — Dictionnaire des sièges et bateilles
 Tableau historique, — Jomini.

ranes.

l Perrières devait également tenir en égheo les Antrieautonnés du côté de Phinzabern, et engager Inf-même mi quand il entembrati la canonnade du côte de Hixbem. roir arrété ces dispositions. Custine se met en marche Teures du soir, avec vingt-six bataillous, trois régimens nuis, deux régimens de chasseurs à cheval, et trois réde grusse cavalerie, nour se rendre, par les hanteurs ma de Dinaheim, ant Rulaheim. A ting heutea du macombat a'engage. Le géneral l'ambremont, qui com t l'avantagarde, fait preuve d'intelligence et de braa Il replietons les postes de l'ennemi , le contient et l'emke deboucher par la fordt de Germersheim. I es Autriae préaentent par Queich et Quenateinhein; ila sont et fondroy és par l'artillerie. Le onzième régiment de ra charge avec la plua grande valeur un corpa de caennemie, et lui fait éprouver une perte immense. Mals t que Landremont se battait avec succès, les troupes par Dietman, après avoir débusqué l'ennemi des haue Mixheim, éprouvaient un revers. An lieu de suivre cura, comme elle en avait l'ordre, l'infanterie se ren-Inlahojm par la pente; et à l'instant où elle se formait ille, un corps de cavalerie ennemie ayant chargé le ne de chasseurs, et l'ayant reponssé, les soldats prirégiment pour un corps ennemi, s'épouvantèrent, et uit leurs rangs. Dès ce moment, le désordre se mit parmi ne fut plus possible de les rallier, et Gustine, pour éviolus grand mal, se hata de faire rentrer toute l'armée s ligues, et perdit ainsi tout le succès qu'un premier e lui permettait d'espérer.

but de Thuir ', = Les troupes françaises rassemblées de Perpignan formaient l'armée des Pyrénées orien:

18 mas. Frances

tales. Le général de Flers, qui la commandait, avait fait con la cuper et retrancher la position de Thuir, qui dounait la facilité de couvrir Perpiguan, et de porter de prompts secondaux forts des Bains, de la Garde, et à la place de Bellegards, et dont les Espagnols poussaient alors le siège avec une extrêment sigueur.

Don Antonio Ricardos, qui voyait ses troupes journellement inquiétées par les détachemens français, se déterminé n les attaquer et h les chasser de leur position. Il s'avancé done, dans la muit du 17 au 18 mai, et paraît à la tête de douze mille hommes d'élite. A l'approche de l'ennemi, w général de Flers porte ses forces principales sur su droite, stati manœuvre comme si son dessein fût d'attaquer et de déborder les Espagnols par leur gauche. Le général Ricardos prend des dispositions inverses. A cinq heures du matis, le combat s'engage, de la part des Espagnols, par une décharge générale de leur artillerie, à laquelle les Français répondent avec une égale vigueur. Défendus par leur posttion entourée de ravins profonds qui la rendeut d'un accès difficile, les Français, par leur feu, font beaucoup de mal à l'ennemi, et déjà le désordre s'introduit dans ses batailloss. Pour y remédier, Ricardos donne l'ordre au duc d'Ossuns, qui commandait sa droite, de tourner le village de Comte, pour attaquer les Français en flanc dans celui du Mas-Deu; et lui-même, ou se portant sur sa ganche, cherche à tourner les batteries françaises de la droite. Mais il est accueilli par un feu si vif, que ses troupes sont forcées de reculer. Cepeudant un mouvement de la cavalerie espagnole fait penser aux troupes françaises qu'elles vont être tournées, lorsque, profitant de l'incertitude des positions qu'ordonne le général qui commande ces troupes, le duc d'Ossumi, ayant exécuté los ordres du général Ricardos, pénètre dans leur camp. Pendant cette manœuvre, que les Français cussent pu éviter

Ar un peu moins de précipitation, quatorze pièces espagnoles Assieut taire les batteries de leur droite, et foudroyalent les cupes déjà essrayées. Le général de Flers sorme alors ses ildats en masse, et présente à l'ennemi un front hérissé de bionnettes. En vain la cavalerie espagnole veut s'avancer ar eux; une décharge terrible de mousqueterie la fait aussité rétrograder, et les Français se retirent en bon ordre. Lais ils abandonnaient leurs trois camps, leur position de l'uir, leur artillerie et leurs munitions. Les Espagnols; prassés de satigues, et déconcertés par la bonne contenance me les vaincus conservaient dans leur retraite, n'osèrent point les poursuivre.

1793. France.

Combat dans le val Carlos 1. — Tandis que la guerre poursuivait avec activité dans les Pyrénées-Orientales, ervan, général en chef de l'armée destinée à agir dans les yrénées-Occidentales, était resté dans une inaction presue complète. Dépourvu de forces suffisantes pour hasarder offensive, il avait partagé son armée en deux divisions, ont l'une, sous son commandement spécial, occupait le amp retranché de Bidart, et l'autre, aux ordres du généal La Genetière, avait pris position aux environs de Saintean-Pied-de-Port, De leur côté, les Espagnols, dont la npériorité en nombre aurait pu enflammer le courage, semdaient imiter la circonspection de leurs ennemis, et les deux artis se tenaient ainsi strictement dans un état de déense réciproque. Cependant, sur la fin de mai, les Espamois parurent tout-à-coup s'enhardir, et dix-huit cents l'entre eux firent une irruption dans le val Carlos, s'en emparèrent presque sans résistance, et s'y retranchèrent. Le fénéral La Genetière, dont le quartier étuit alors à Saint-'ean-Pied-de-Port, apprend que leur dessein est de l'attaquer

23 mai. France.

<sup>\*</sup> Notes communiquées, - Moniteur, - de Marcillac, - Mein. de B\*\*\*.

dans ses positions. L'adjudant-général Nogues lui proposi marcher en avant, et de chasser l'ennemi lui-même du Carlos, en portant du canon sur les pentes rapides où chèvres étaient seules capables de gravir. Ce projet audaci paraissait imprationble; mais La Genetière avait dans troupe des Basques habitués, dès leur ensance, à erre à chasser sur ces mêmes montagnes. Nogués obtient la p mission de tenter l'entreprise; il part avec cent Basq et une pièce de canon, tendis que quatre cents soldats portent aur un autre point pour tourner les Espagnols. An a l'endroit indiqué, on se trouve trop éloigné pour se set du canon. Les Basques descendent la pièce en faisant chalne et se tenant d'une main aux roches, tandis que, l'autre, ils soutiennent le canon pour l'empêcher de tom de mille toises dans les précipiees. Enfin, après des pe ingroyables, la piège est mise en batterie et servie avec : le auccea qu'on devait en attendre. Les dix-huit centa E gnols, effrayés de se voir foudroyés de ces hauteurs inac aibles, abandonnent à la hâte leur camp retranché, leurs gages, lours armes, et fuient devant einq cents braves leur font environ cent cinquante prisonniers.

35 mal. Vendée. Combat et prise de Fontenay '. — D'Elbée, vaincu les murs de Fontenay, avait déjà senti la nécessité de centrer les forces vendéennes pour combattre l'ennemi i tout l'avantage du nombre. Déjà il avait provoqué la réui des divisions de Bonchamp, de Laroche-Jacquelein, et Cathelineau. Ces divisions étant rassemblées, les chefs e viennent de recommencer l'attaque de Fontenay. Challavec sa petite armée, occupait encore sa position du Cathelineau et d'Elbée dirigenient l'armée vendéenne, f

Moniteur, — Beauchamp, — Madame da Larocha-Jacquelein, — Méni Particuliers du général \*\*\*.

1793. Vendés,

hommes. Bonchamp commandait la trente-cing oite, la Roche-Jacquelein la gauche, et Lescure le centre. es seuls soldats de Bouchamp avaient de l'artillerie et des funitions. Les autres Vendéens, impatiens de combattre, lemandent des cartouches à leurs chess. En voilà, leur dit leauvollier, qui faisait les fonctions d'intendant-général, en tur montrant l'armée républicaine. Lescure, à la tête des plus raves, s'élance et s'empare de la première batterie de l'enemi; les autres le suivent; mais les républicains se défendent aillamment. Les chasseurs de la Gironde, les volontaires de oulouse et de l'Hérault, animés par la présence de sept onventionnels, font des prodiges de valeur. Chalbos ayant rdonné aux gendarmes de charger, cinq soulement obéissent; na autres prennent la fuite et jettent le désordre dans les angs de l'infanterie qu'ils traversent. Les Vendéens en protent; ils chargent avec impétuosité, et dispersent les répulicains déjà entamés. Le conventionnel Garnier de Saintes e dut son salut qu'au cheval d'un gendarme qu'il saisit. En n moment, toute l'armée républicaine est en pleine déroute. luarante-deux pièces de canon, tous les bagages, et la caisse ulitaire qui contenait vingt millions en assignats, deviennent i proie du vainqueur; les républicains perdirent, en outre, aviron dix-huit cents hommes, tués, blessés ou prisonniers. onchamp se met à la poursuite des fuyards et reçoit une lessure; mais les généraux Dayat et Nouvion, ayant rallié uelques gendarmes, parviennent à l'arrêter. Les Vendéens atrent en vainqueurs dans la ville, chef-lieu du département e la Vendée, et Stofflet en est nommé commandant. Les apiers du département sout solennellement brûlés au pied e l'arbre de la liberté.

Troubles civils à Lyon . - Tandis que le gouvernement

Moniteur, —Histoire de la guerre civile en France, —Toulongeon, —Tableau istorique. —Fantin-Désodoards, —Bertrand-Molleville, —Notes manuscrites.

29 mai. France.

dans ses positions. L'adjudant-général ? jues lui prom marcher en avant, et de chasser l'ennemi lui-même d Carlos, en portant du canon aur les pentes rapides e chèvres étalent seules espables de gravir. Ce projet audi paralmait impraticable; mais La Genetière avait de troupe des Basques habitués, des leur enfance, à et à chasser sur ces mêmes montagnes. Nogués obtient le minsion de tenter l'entreprine i il part avec cent lu et une pièce de canon, tandis que quatre cents sold portent sur un autre point pour tourner les Espagnols. L à l'endroit indiqué, on se trouve trop éloigné pour se du canon, Les Basques descendent la pièce en faist chaine et se tenant d'une main aux roches, tandis qui l'autre, ils soutiennent le canon pour l'empêcher de te de mille toises dans les précipiees. Enfin, après des j ingroyables, la pièce est mise en batterie et servie ave le succès qu'on devait en attendre. Les dix-huit cents anols, effrayés de se voir foudroyés de ces hauteurs la albles, abandonnent à la hâte leur camp retranché, leu gages, leurs armes, et fuient devant cinq ceuts brave leur font environ cent cinquante prisonniers.

98 mai. Vendée: Combut et prise de Fontenay. — D'Elbée, value les murs de Fontenay, avait déjà senti la nécessité de centrer les forces vendéennes pour combattre l'ennemi tout l'avantage du nombre. Déjà il avait provoqué la ré des divisions de Bouchamp, de Laroche-Jacquelein. Cathelineau. Ces divisions étant rassemblées, les ches viennent de recommencer l'attaque de Fontenay. Che avec sa petite armée, occupait encore sa position d'Cathelineau et d'Elbée dirigesient l'armée vendéenne.

<sup>†</sup> Montteur, — Denuchamp, — Madame de Carnelie-Jacquelein, — M particuliers du général \*\*\*.

-

1793. Vendée,

🖢 trente-eing mille hommes. Bouchamp commandait la die, la Roche-Jacqueloin la gauche, et Lescure le coutre. is seula soldata de Bonghamp avalent de l'artillerie et des mitions. Les autres Vendéens, impatiens de combattre, mandent des estronches à leurs chefs. En pedde, leur dit auvollier, qui faisait les fonctions d'intendant général, en ur montrant l'armée républicaine. Legeure, à la tête des plus avea, a'élance et a'empare de la première batterie de l'enbmi; les autres le auiveut ; mais les républicains se défendent Aillamment. Les chasseurs de la Gironde, les volontaires de Poulouse et de l'Hérault, animés par la présence de sept **bave**ntionnels, font des prodiges de valeur. Chalhos ayant kdonné aux gendarmes de charger, eing seulement obélssent : 🖿 autres prennent la fuite et jettent le désordre dans les **large** de l'infanterie qu'ils traversent. Les Vendéens en pro-**Re**nt ; ils chargeut avec impétuesité , et dispersent les répu-Meains délà entamés. Le conventionnel Garnier de Saintes 🍋 dut son salut qu'au cheval d'un gendarme qu'il saisit. En **m mom**ent, toute l'armée républicaine est en pleine déroute. Puarante-deux pièces de canon, tous les bagages, et la caisse Allitaire qui contenait vingt millions en assignats, deviennent A proie du valuqueur; les républicains perdirent, en outre. Aviron dix-huit centa hommea, tuéa, bleaséa ou prisonniera. lonchamp se met à la poursuite des flyards et reçoit une desaure i mala lea généraux. Dayat et Nouvion, ayant rallié uelques gendarmes, parviennent à l'arrêter. Les Vendéens **atrent en valuqueurs dans la ville, chef-lieu du département** e la Vendée, et Stofflet en est nommé commandant. Les apiers du département sont solennellement brûles au pied a l'arbre de la liberté.

Trubles eines à Lim . - l'andis que le gouvernement

Monitors - Histoire de la guerre pirite en France - Toulongean - Tableau

men ique - Fanun-Desoubarde, - Herward: Molleville, - Notes manuscrites.

an mai. Prance.

conventionnel était écenpé à défendre une partie des frontières de la France de l'invasion des alliés, et à arrêter, dans les départemens de l'Ouest, les progrès d'une contre-révolution alarmante pour son existence, de nouveaux troubles civils se préparaient sur d'autres points.

Les Lyonnais avalent d'abord partrasses indifférens sux changemens opérés depuis le commencement de la révolution. Tour-k-tour royalistes, constitutionnels et républicains, ils dvaient adopté saus nurmuré tontes les mesures décrétées par les différens gouvernemens qui s'étulent succédés en France. Cette ville, essentiellement commercante, et uniquement occupée de son négoce, avait à peine encore laissé apercevoir adu opinion politique. Mais quand, après la mort de l'infortuné Louis xvt, on vit tout-h-comp s'élever une guerre functe etttre les riches propriétaires et les prolétaires, quand on ent fait retentir dans toute la France ne eri terrible : « Guerre aux chliteaux, paix aux chanmières; » Lyon, la seconde ville du royaume en population et en richesse, Lyon qui avait besola d'un gouvernement sage et tranquille pour la prospérité de son commerce, ne ponyait voir, sans inquiétude, s'effectner les mesures destructives adoptées par le genvernement conventionnel. Memeés par les sans-enlottes, les riches tremblaient dans leurs maisons; ils voyalent avec terreur tous les pouvoirs passer entre les mains de ceux qui avaient intérêt de s'en servir pour faire le mal. Long-temps comprimés par la crainte, lls se réveillèrent enfin à la vue des divisions qui éclataient dans le sein même de la Convention, et deux partis se trons vèrent alusi formés dans la ville de Lyon , remarquables par la baine qu'ils se portaient l'un à l'autre. Les républicains de bonne foi , mais moderes , rennis aux hommes restes fidèles à la cause royale, compossient le parti des sentions. La classe populaire, unie à ses manicipanx, formait la faction de la montagna. Aigris depuis long-temps l'un contre l'autre, le

a gurtis devingent Lientot canamis irreconciliables, Copent le parti des sections n'agissait encore que sourdement. terreur était telle, que les bous citoyens n'esnient manier leur opinion. Enfin, l'orage, qui grondait depuis longps, colata le 9 mai 1793. Deux commissaires de la Contion siegenient avec Challer à la municipalité, dont ils ient fait une place d'armes. Ils y organisaient leurs mesures uniques. De leur côté, les sectionnaires ayant leve le que, assemblaient leurs partisans, et se tenaient sur la msive. Quelques amis des deux partis tentèrent, à trois rises, un accommodement. Ils echouèreut par la perfidie Châlier. Sous le prétexte d'entrer en accommodement, il approcher de la municipalité un bataillon des sectionnaires mais. Ceux-ci arrivent ams malle délimee; à peine sontà portée, que Châlier fait faire sur cux que décharge tillerie et de monsquaterie. Plusieurs tombeut écrases la mitraille, tandis que les autres s'éloignent en criant geange. L'alarme se répand dans la ville; de toutes parts les ionnaires courent aux armes, ils s'assemblent sur la place ecour, et formant deux colounes, ils se dirigent sur l'hôtelrille. Les montagnardas'y tenaiout rotranchés avec dix-linit is hommes et deux pièces de canon. Les assaillans n'étaient deux mille; mais telle était la fureur qui les transportait, près deux heures d'un combat opiniatre, ils remportent ictoire, prennent de vive force l'hôtel-de-ville, et s'ement de ceux qui, le matin, semblaient avoir médité leur ie. Ce succès rend aussitôt aux sectionnaires toute leur lération. Ils ne voient plus que des concitnyens dans leurs onniers, et les désendent eux-mêmes eventee la sureut poaire. Deux commissaires de la Convention étaient entre s mains : ils les mettent en liberté, n'exigeant d'enx que faire à la Convention un rapport exact spy les événemens venticat d'avon ben.

1793. 31 mai Belgique.

Prist de Furnes '. - Furnes, dont le général Labor donnave s'était emparé en 1792, était retombé au pouvi des Autrichieus, après les désastres de l'armée de Dumes riez. Ils y entretenaient une garnison forte de douss et hommes d'infanterie et de cent cavaliers. Le 31 mai, des colonnes françaises de l'armée du Nord, l'une de deux mili cinq cents hommes, partie de Cassel, sous le commandeme du général Stettenhoffen; une autre, tirée du camp de Gudu veldt, se présentent devant cette ville, et se disposent l l'attaquer. L'ontreprise était d'autant plus difficile, qu'oute sa nombreuse garnison, Furnes avait, pour se défendre, de fortilications très-bien entretenues. Les avenues en étaim naturellement embarrassantes, à cause du terrain coupique l'environne, et dans lequel les Autrichiens avaient embuqu un grand nombre de tirailleurs. Cependant les Français sumontent tous ces obstacles. Ils repoussent les tirailleurs, artivent en vue de la viile, et la batteut à coups de canou. La garnison veut faire une sortie. Stettenhoffen fond sur elles une action vivement soutenue s'engage; mais après dess heures d'un combat opiniàtre, les Français sont vainqueus; Ils entrent dans la ville par une porte, en même temps qu' les Autrichiens se retiraient par l'autre.

3 juin. France.

Combat de Bay gorry. — On se rappelle l'échec éprouvé par les Espagnols dans le val Carlos, qui loin de les avoir découragés, semblait au contraire leur avoir inspiré une audas extraordinaire. Ils sortaient chaque jour de leur camp, et venaient inquiéter les avant-postes français dans leurs différents positions. Le 3 juin, un détachement de la division du général La Genetière occupait la fonderie de Baygorry, dans les Py-

Moniteur, — Dictionn. des sléges et batailles, — Jomini.

Moniteur, — De Marcillac, — Mémoires de B\*\*\*, — Dictionnaire des signet batailles, etc.

1644 - Occiden district ou sous-préfecture de Saintlais; cent hommes, commandés par le capitaine Lamarque, tient postés en avant de cette position, sur les rochers d'Am. A huit heures du matin , les Espagnols descendent de les montagnes, et attaquent impétueusement ce petit poste. marque, surpris, se défend néanmoins avec valeur. Il anitit su troupe pur son exemple et par ses discours, quand, milieu de l'action, il tombe mort percé d'une balle. L'arur de ses soldats n'en devient que plus formidable à l'eumi. Ils se battent avec acharnement. Enfin, écrasés par des ves supérieures, ils évacuent Araca, et se replient sur Bayrry, emportant avec eux le corps de leur brave capitaine. Par la possession d'Araca, l'ennemi pouvait facilement desadre à la fonderie, et se porter entre Baygorry et Iramchaca, se trouvaient deux autres détachemens français. On crut voir abandonner la gorge, où l'on risquait d'être enveloppé, toutes les troupes curent ordre de se retirer sur les montaas d'Auhaux. Elles effectuèrent ce mouvement dans le meilir ordre possible, et firent halte aussitôt qu'elles y furent rvenues. Le ressentiment, la honte, agitaient tous les ests. A la vue des tourbillons de flammes qui s'élevaient de magnifique fonderie de Baygorry, et qui annonçaient sa desetion totale, nos soldats jurérent de venger ses habitans, laver le déshonneur d'une défaite, et de préserver Baygorry m pillage prochain. Le commandant Mauco ordonne l'atue; trois cents hommes vont occuper le rocher d'Arola, ar contenir les Espagnols, qui, venus par le chemin de Linma à Baygorry, couvraient la montagne de Lussaïde. Le reste ses troupes, au nombre de quatre cents hommes, marche plateau d'Iramehaca. Dix-huit cents Espagnols, rangés en mille, les attendaient. Une vive susillade est engagée de part d'autre. Les Français, épars et cachés derrière les rochers,

portaient des coups presque toujours funéstes dans les me pressés et découverts de l'ennemi. Mauco s'aperçoit espends que sa gauche est débordée; il vout donner des ordressé balle l'atteint, et lui sillonnele front : « Ce n'estrien, s'écrie de mes amis, songez à me venger. » A ces mots, à la vue du me qui couvre le visage de leur commandant, le courage desfis, çais sa change en fureur. Ils se précipitent, la baïonnette avant, aur l'ennemi, qui se rompt et fuit en désordre. Le lonel, commandant les Espagnols, un adjudant-major, to capitaines et un grand nombre de soldats sont faits prisonic l'érois cents tués restent sur le champ de bataille, et cetter toire ne coûte la vie qu'à un petit nombre de Français.

Combat de Château-Pignon !. - L'entreprise des El gnols contre le camp français de Baygorry n'avait été: le prélude d'une attaque plus sérieuse, qu'ils médité contre Château-Pignon. Repoussés et défaits le 3 juin, n'avaient cependant pas renoncé à leur projet. Le 6 ju le général espagnol Caro, profittit d'un brouillard t épais qui durait depuis deux jours, s'avance sur plus colonnes, avec de l'artillerie, et cherche à surprendre avant-postes du camp. Au premier coup de fusil, le pitaine Moncey, commandant les chasseurs cantabres gardnient ces avant - postes, fait avertir le général La netière, fond sur l'ennemi, le renverse, et pénètre su grand chemin, jusqu'à la hauteur de Mendibelza. Un c de troupes espagnoles, précédé de six pièces de cat vent s'opposer à son mouvement. Moncey, sontents pi capitaine Boudet, commandant une compagnie franche Bordeaux, s'élance sur l'ennemf'; les canonniers sont massa sur leurs pièces, et les canons mis aussitôt hors de ser-

Moniteur, -- Mérioires de Bank, -- de Marellac.

ependant le brouillard se dissipe et permet aux Espagnols » voir le petit nombre de ceux qui viennent de les vaincre. lonteux de leur méprise, et protégés par une batterie de natre canons et de deux obusiers, ils reprennent promptecent l'offensive en étendant leur ligne pour envelopper les rançais. Moncey, qui s'aperçoit de leur dessein, ordonne la .. straite, 'et se replie aur les retrauchemens, abandonnant a position et l'artillerie dont il s'est emparé. Les nouvelles wées, qui occupaient le camp de Château-Pignon, effrayées es obus que les Espagnols lauguient sur les chasseurs, loin 'attendre ces derniers ou de se joindre à eux, premient la aite en désordre et se retirent dans une seconde position, u'elles abandoment presque aussitôt. Une compagnie de renadiers parvient néanmoins à arrêter l'ennemi, et soutient undant trois heures toute la vivacité de son feu. Mais les roupes légères espagnoles ayant attaqué et tourné la droite lu camp, elle est obligée de se retirer, et l'ennemi se présiute dans l'intérieur des retranchemens. En vaiu La Geneière, accoura de Saint-Jean-Pied-de-Port, fait, de concert vec Moncey, de nouveaux efforts pour arrêter les fuyards; I ne peut y parvenir. Lui-même est fait prisonnier, et il urait été tué d'un coup de piatolet par un soldat espagnol, ans la générosité d'un capitaine, nommé Francisco Vasques, qui se porta au-devant du coup, et reçut la balle dans on buille.

Le Brave commandant Desolime, à la tête du premier baaillon des Basses-Pyrénées, était en marche pour une expélition dans la vallée de Bastan. Il revient en toute hâte à a première nouvelle de l'attaque des Espagnols, et tombe nort en arrivant, épuisé par la fatigue et par la chaleur. Le ommandant Noguès a son chapeau percé d'une balle. Près l'être enveloppés de toutes parts, les Français fuient en desrdre, et viennent se réfugier sous le canon de Saint-Jean1793. Franco. Pied-de-Port, laissant sur le champ de bataille environ ente le hommes tués et deux cents blessés. Les Espagnols restate maîtres du camp de Château-Pignon; ils y trouvent deux pièce en de canon; mais cette victoire leur avait coûté plus de dous cents hommes.

9 juin. Allemagne.

Combat et prise d'Arlon : . — Custine, après le comb de Rixhem, était parti pour l'armée du Nord, dont il veni d'être nommé général en chef. Le général Alexandre Bewer harnais a remplaca Custine dans le commandement de l'atmée du Rhin: celui de la Moselle passa au général Delange. Ce dernier avait entrepris un mouvement offensif sur Arlon. Dix mille hommes de son armée, auxquels se joignirent dest mille soldats de l'armée des Ardennes, sous les ordres du général Beauregard, se rassemblèrent à cet effet sous les mus de Longwy. Le but de cette attaque était de débusquer l'esnemi de la position d'Arlon, de s'emparer des magasins que les Autrichiens y avaient formés, et de faire une diversion a faveur de Mayence, dont le roi de Prusse pressait en ce mement le siège avec ardeur. L'entreprise était dissicile; le Autrichiens occupaient une position formidable. Arlon étal situé sur une hauteur qui présente une chaîne de retranche mens, et domine au loin la plaine qu'il faut traverse pour l'aborder. Huit mille hommes défendaient ces retraschemens disposés en échelon, et garnis de trente bouchs à feu, parmi lesquelles se trouvaient des pièces du calibre de 17.

Les colonnes commandées par les généraux Beauregari, Laubadère, Tolozan et Desperrières, traversèrent la plaise en bon ordre sous le feu très-vif des batteries ennemies. Des-

<sup>·</sup> Article communiqué par le général \*\*\*, — Moniteur , Mém. de Custine, Dictionnaire des sièges et batailles, — Jomini, — Tableau historique.

<sup>2</sup> Père du prince Engène Beauharnais qui épousa la fille atuée du roi de Bevière, et fut vice-roi d'Italie.

1793. Allemagne.

errières aborda le premier. L'artillerie française, commanse par le colonel Sorbier, devait soutenir le mouvement gééral; mais, malheureusement, le calibre de ses pièces était tférieur à celui de l'ennemi; et cette circonstance exposa la plonne de Desperrières à un feu très-meurtrier pendant troistuarts d'heure; mais enfiu, toutes les troupes se trouvant à ligne, le général Delaage fait battre la charge, et son emée s'avance au cri mille fois répété de vive la répulique.

L'ennemi continuait de tirer avec vivacité; la droite des rançais est ébranlée, et la cavalerie autrichienne en profite our fournir une charge sur elle; mais le général Delaage at déployer les colonnes de la deuxième brigade (celle du énéral Desperrières), et les fait marcher au secours de la roite; l'artillerie se porte en même temps sur cette attaque, ur ces entrefaites, le général Beauregard marche droit sur rlon, traverse cette ville, et s'empare des hauteurs qui la auvrent.

Quinze cents Autrichiens, formés en bataillon carré, sont bargés par quatre cents carabiniers. Malgré son extrême braoure, cette cavalerie n'aurait pu réussir à entamer ce batailm, sans le secours de l'artillerie légère, que Sorbier fit avaner, au galop, à cinquante pas de l'un des fronts du carré, et ui tira dans un instant quatre bordées à mitraille. Ces débarges mirent le plus grand désordre dans la masse autrihienne; elle se rompit, et les carabiniers achevèrent de la mattre en déroute :

• On doit citer le trait d'humanité du sous-lieutenant des carabiniers Bloudel, lans ce sanglant engagement. Blessé asses grièvement, il attendait du secons. les de lui se trouvait un Autrichien plus maltraité encore. Ses cris excitaient a compassion de l'officier qui ne pouvait aller le soulager. Un chirurgien se présente : « Eh! venes vite, lui dit le brave Français; il y a long-temps que je vous tiendais. » Le charurgien se met en devoir de le panser. « Nou, non, continue

1793. Allemagne. Les Autrichiens se retirèment sur Luxembourg, et les Frequis restèrent maîtres de la formidable position d'Arlon, poste important, trois mille sucs de farine, neuf mille d'avoine, des fourrages en abondance et une foule d'autres provisionnemens, furent les résultats de cet avantage.

za jnin. Vendoe. Bataille et prise de Saunur '. — Les chefs de l'ar vendéenne, réunis à Fontenay, en conseil de guerre, apri prise de cette ville, délibérèrent pour savoir s'il ne conve pas aux intérêts de la cause royale de marcher sur Ni point sur lequel les républicains n'avaient pas encore re des forces assex considérables pour résister avec succès à irruption prochaine; mais les incursions du général réputain Lygonnier, sur le territoire occupé par les insurgée les instances du commandant royaliste de Châtillon, qui guait pour la sûreté de cette ville, menacée par le voisit des troupes aux ordres du général Salomon, déterminé les chefs vendéens à se donner rendez-vous à Châtillon, a avoir momentanément dispersé leurs troupes dans la part la Vendée appelée le Bocage.

Peu de jours après cette résolution, quarante mille déens étaient rassemblés à Châtillon, sous les ordres de roche-Jacquelein, Lescure, Cathelineau, Stofflet et Beau lier, D'Elbée, souffrant encore d'une blessure qu'il avait r dans les dernières affaires, ne vint point à Châtillon. I champ ne rejoignit l'armée des royalistes que le lendemai la prise de Saumur.

Blondel; ce n'est pas moi qu'il faut seconrir; c'est ce brave (en montrant trichien), qui est bien plus blessé que moi. — C'est un Autrichien, c'est sunemi. — Oui, mais il souffre cruellement; occupes-vous d'abord de lui, un homme comme moi, et cela doit vous suffice. »

Un de mis peintres s'est emparé de ce sujet, et l'a traité avec intérêt. Se bleau fit partie des expositions du Muséum, sous le gouvernement de Paps : Moniteur, — Beauchamp, — Mad. de Laroche-Jacquelein, — Bournis — Thursan, — Lequinio, — Notes communiquées par le général \*\*\*.

17! 3. Vendee.

Les Vendéens se mirent en marche, et occupèrent d'abord Vihiers et Doué. Lygonnier, campé sur les hauteurs de Contourson, ne sut point conserver cette position avantageuse, qui couvrait Saumur. Ses troupes, mal dirigées, lâchèrent pied sans combattre, à l'exception de quelques bataillons, dont la résistance fut inutile, par la retraite des autres troupes, qui ne se rallièrent que sur les hauteurs de Bournan, à demilieue de Saumur. Les commissaires conventionnels, indignés de la conduite de Lygonnier, le destituèrent, et nommèrent à sa place le général Menou.

L'armée républicaine formait un total d'à peu près onze mille hommes, dont une grande partie était déjà découragée par les derniers échecs. Menou distribua les troupes dans les positions qui lui parurent les plus avantageuses, et fit élever ou réparer quelques retranchemens.

Cependant le général Salomon s'avançait de Thouars, à la tête de trois mille hommes, pour venir au secours de Saumur. Il donne dans une embuscade préparée par les Vendéens, instruits de sa marche. Il combat pendant trois heures dans l'obscurité, et fait éprouver une grande perte à ses ennemis; mais teux-ai, favorisés par les localités, s'emparent de l'artillerie et du hagage de la colonne républicaine, et lui fout des prisonniers. Salomon parvient cependant à s'échapper, traverse Thouars pendant la nuit, et se replie sur Niort, abandonnant le projet de joindre l'armée de Saumur.

Cette ville, ouverte de tous côtés, n'avait pour défense qu'une redoute et quelques retranchemens à l'entrée des faubourgs.

L'armée républicaine avait pris position en avant, enveloppant la partie de la ville sur la gauche de la Loire, sa droite appuyée sur l'abbaye de Saint-Florent, sa gauche sur les hau-

: C'est le même qui commanda depuis l'armée d'Egypte, après la mort de Eléber. Il est mort gouverneur de Venise.

regli Vendes teurs en avant du château, qui était à peine à l'abri d'un coup' de main. Le centre défendait Bournan. Les généraux Santerre 'et Constard, arrivés à Saumur peu de temps avant l'action, prirent rang dans l'armée. Les chefs vendéem firent les dispositions suivantes : Lescure devait tourner la redoute établie à l'embranchement des rontes de Doné et de Montrenil; Laroche Jacquelein arrivait par les prairies de Vareins, en cotoyant la rivière; Stofflet était chargé de l'attaque du château de Saumur, en passant sur les hauteurs qui dominent la rivière de la Thoné, laquelle se jette dans la Lois à la droite de Saumur.

Les trois attaques commencent presqu'à la fois , le 10 juin, à deux heures après midi. Une partie des Vendéens n'attradent point les ordres de leurs chefs, et se précipitent sur les postes avancés de la ganche des républicalus. Ces hommes électrisés par leurs derniers succès , dont le plus grand nombre n'avaient pour armes que des bâtons ferrés, s'emparent de pluaieura batterica. Cependant quelquea batallona, qui s'avancent en bonordre , précédés d'une ligne de thailleurs , arrêtest un moment la fongue des assaillans; et déjà ceux-cl. ébranét par le feu très-vil des titailleurs, allaient fuir, lorsque Lesettre, qui vensit d'achever son monvement, arrive à leur secours, et fait plier, à son tour, l'infanterie républicaine, qui n'est point soutenne par la cavalerie. Des renforts, arrivés sur ce point, font reprendre l'avantage sur les royalistes. Alon le régiment des entrassiers : entame une charge vigoureus aur l'infanterie vendéenne ; mais chargé lui-même en flanc per

<sup>•</sup> l'amena brasseur du faubourg Saint. Autoine, nommé par la Convenion commandant général de la garde nationale de Paris; il figurait alors peut la prémière fois à l'armée active.

Il n'y avait qu'un régiment qui eût, à cette d'poque, cette dénomination des l'armée française, et il faisait partie, aons le n°. B, des régimens de gree coalecte.

1793. Vender:

exvalerie des royalistes, commandée par Domagné, et syant mes rangs rompus par l'explosion de deux calasons, ce régiment, commandé par le colonel Chaillon, ac retire en désorte, non sans faire éprouver aux Vendéens une perte bien sensible dans la personne de Domagné, qui fut tué en abordant es entrassiers à la tête de sa cavalerie. Le colonel Chaillou lit lui même grièvement blessé. Lescure fait avancer sa sesonde ligne sur les republicains, qui avaient, une troisième bis, repris l'offensive; le chef Bernard de Marigny, qui commandait l'artillerie vendéenne, accondant, par un feu trèsmourri et très-meurtrier, le monvement de Lescure, celui-ci mex ient à faire reculer les troupes républicaines, qui bientôt nient en desordre au cri fatal de saure qui pent! pronoucé ar des làches; elles entrainent dans leur fuite les généraux fenon et Berruyer, blessés, et ayant perdu leurs chevaux.

Tous les retranchemens et les batteries de la ganche de la remée républicaine, sont emportés. Un détachement du résiment disclement de l'écardie se défendit avec un rare conrage. Pressés par les Vendéens, qui les sommaient de mettre bases armes, ces braves soldats préférèrent se jeter dans la Loire, sà la plupart se noyèrent.

Cependant le centre et la droite de l'armée républicaine le faisaient aucun mouvement. Le général Constant, qui commandait le centre, témoin de la déronte de l'aile gauche, tvait déjà, mais en vain, ordonné à ses troupés de se porter apidement au secours de cette aile; il allait enfin parvenir, par ses pressantes exhortations, à décider leur mouvement, iorsqu'une batterie de l'artillerie vendéenne vint à tirer, et mapendit cette résolution : le général républicain ordonne à la cavalerie ' de charger sur les pièces et de les enlever. « Où nous encorres-rous? Int dit le commandant. A la mort, répond Coustard, le salut de la république exige ce sacri-

<sup>·</sup> Elle faisait partie de la légion germanique.

1793. Vendés. fice. » La batterie est emportée; mais l'infanterie ref de soutenir cette charge intrépide, les cavaliers républipérissent presque tous, et leur brave commandant Wirevient couvert de blessures. Bientôt le centre et la sont également forcés : tout est entraîné et mis dans un route complète. Les fuyards sont atteints par la cav vendéenne, qui en fait un grand carnage, et force le grand nombre à mettre bas les armes.

L'attaque de l'intrépide Laroche-Jacquelein avaitégal succès. Arrivé aux portes de Saumur, il ose pén accompagné d'un seul officier, jusqu'au milieu de la g place de octte ville. Les Vendéens se précipitent sur se Saumur est entièrement évacué par les républicains. mille hommes, cernés dans le camp de Bournan, se repar capitulation.

Il restait aux Vendéons à s'emparer du château de Sa qui résistait encore, désendu par quelques détacheme s'y étaient jetés, et par un grand nombre d'habitans de le Bernard de Marigny, qui avait déjà dirigé quelques sur ce faible rempart, envoie le jeune Beauvollier, fr chef de ce nom, pour sommer le commandant Joly de son poste. Un grand nombre de femmes de la ville s pagnaient le parlementaire vendéen, pour solliciter de époux, de leurs parens, la reddition du château. Une déde mousqueterie les empêcha d'y pénétrer. Les Vene irrités de cette résistance, délibéraient s'ils ne mettraie le feu à la ville, lorsque Joly, à son tour, envoya un of précédé d'un trompette, pour faire des propositions qui d'abord rejetées. Mais, sur les instances des habitans, vollier l'ainé et Marigny se transportèrent eux-mêmes a teau, et réglèrent enfin une capitulation, dont les cond furent que la garnison resterait prisonnière, à l'exceptic officiers qui furent renvoyés sur parole.

1793. Vend**ės**.

prise de Saumur chûta près de deux mille hommes aux ens. Outre Domagné, ils perdirent encore le jeuno / d'Asson, officier distingué de la division de Sapinaude, a devenaient maîtres d'une place importante, d'un pasur la Loire, de quatre-vingt pièces de canon, d'une quantité de fusils, de munitions de guerre et de magasins rables. On estima à cinq mille hommes, en tués, et prisonniers, la perte des républicains, qui se jetère Baugé, Angers, La Flèche et le Mans, où ils irent de vives alarmes et une grande consternation. mp, guéri de ses blessures, rejoignit l'armée, comme avons déjà dit, le lendemain de cette fameuse journée, e de plus de cinq mille hommes, dont les principaux a étaient le jeune d'Autichamp, Scepcaux, les frères et Martin de la Pommeraye.

20 julg.

bat et prise de Machecoul. — Pendant les opéraietorieuses des Vendéens dans les départemens des
ièvres et de Maine-et-Loire, Charette, ancien officier
tarine royale, avait successivement organisé le soulède toute la Basse-Vendée, et se trouvait à la tête d'un
element, dont le nombre augmentait ou diminuait suis circonstances. Les républicains, qui n'avaient dans
entrée que des forces inférieures, avaient été repoussés
its par lui dans plusieurs rencontres. Mais cependant
ative des succès et le décousu de ses opérations, avaient
lharette dans l'obscurité. Jusqu'à ce moment, il s'était
elé des autres chefs royalistes, et semblait ne vouloir
e pour son propre compte. Mais après la prise de Sausentit de quelle utilité serait, pour la cause commune,
ion de ses troupes à celles de d'Elbée, de Bonchamp

de lleutenant général des armées du Rol.

ones manuscrits, - Beauchamp, - Mad. de Larnche-Jacquelein, - mx, - Bouvier-Desmortiers.

rent. Vender et des autres chéfs de la Haute-Vendée ; et il erut devoiri pondre à l'invitation que ceux-el lui theut de se réunir keu

L'attaque de Nantes avait été résolue par les royalistes mais avant de se diriger sur ce point, et pour réparer qual ques échees que Joly, Savin et lui vensient d'essuyer Palluan et Legé, Charette voulut s'emparer de Machendi L'adjudant général Bolsguillon y commandait un corpte deux mille cinq cents républicains. Charette s'avance l vo juin, et vient l'attaquer, Les républicains étalent primi rés à la défense. La Cathelinière, à la tête de l'avant-guid de Charette, commence l'attaque, en chargeant impétueus ment les avant postes. Savin, qui s'était porté sur le châtes de Machecoul, est accueilli par une bordée de cinq pièce de canon masquées, et se retire avec perte. Mais La Calle linière avait reponssé les avant-postes, et parvenn an cap d'armée, il avait engagé le combat par des tirailleurs. Le Vendéens, répandus dans les champs et accontumés 📽 bruit du canon, se concluient des qu'ils apercevaient la 🖼 mière, se relevaient après la décharge ét co**uraient en avait** La résistance était égale à l'attaque , lorsque Charette , pour relever le courage des sieus, se précipite à la tôte de la cavid lerie sur l'artillerie de Boisguillon, sabrant à droite et à **pu**é che, et cullutant tout sur son passage. Ce monyement met le trouble parmi les républicains. Ils se débandent et fuire en désordre vers la ville. En vain ils se retranchent dans les rues et dans les maisons. Poursuivis aven schargement 🎮 les royalistes, ils sont contraints d'abandonner la ville, en laissant un grand nombre de morts, six cents prinonniera, quatorze piècea de canon, quatre pierriera, hui traingenta.

no join. Révolution à Saint Domingue. Combat et prise du Cap-Colon, trans. Français : . — Nous avons passé successivement des fran-

<sup>\*</sup> Monitem , -- Mémoires particuliers du général \*\*\*.

res et de l'extérieur à l'intérieur de la France, en présenat le tableau des evénemens militaires les plus remarquables Colon, tanç. ane guerre qui doit embrasser le long espace de vingt-deux pées; ces mêmes evénemens nous forcent maintenant à traraer les mers. L'Amérique, l'Afrique, l'Asie, serviront entôt de théâtre à plusieurs des faits mémorables que nous ons entrepris de réunir dans notre cadre.

Au moment où la France avait à combattre une partie des sissances de l'Europe; lorsque déjà fermentaient dans son In tous les élémens de la guerre civile, une autre guerre en plus terrible, la guerre des esclaves contre leurs maîtres, \*latait dans la plus riche de ses colonies, à Saint-Domingne.

l'abri du gouvernement militaire, cette colonie avait tourura fleuri depuis son etablisaement, et ses produits, impor-🌬 en Europe, étaient pour la métropole une grande source prospérité. Mais depuis que les Français n'étaient plus ocupés que de discussions politiques, la contagion des idées Ouvelles avait gagné Saint-Domingue, et là aussi on se percutait pour être libres. D'abord, de même qu'en France, les lancs se divisèrent en partis opposés. Les affranchis réclaméat ensuite l'entière jouissance de leurs droits politiques; puis nfin les noirs esclaves aspirèrent à la liberté. L'assemblée ationale ayant obtempéré à leurs vœux, ces noirs, qui s'ésient montrés esclaves soumis, se livrèrent à tous les excès mand ils furent devenus les égaux de lours maîtres. Bientôt Phorribles insurrections éclatèrent de toutes parts. Les blancs, Avisés entre eux , appelaient , chacun de leur côté , les nègres à bur secours. Ceux-ci, n'écoutant que la voix de la licence, u'ils prenaient pour celle de la liberté, ne connurcht plus ie frein, et Saint-Domingue devint une grande arène où se commirent les plus éponyantables excès. Ses habitations fuent dévastées, ses manufactures et ses campagnes incendiées, es villes languirent, et le commerce s'éteignit faute de bras,

1791.

1703.

et surtout faute de tranquillité. Le mal était devenu si sé Colou, franç, en 1792, que, pour essayer de l'arrêter dans son cour ministres crurent devoir y envoyer des commissaires par teurs. Ceux-ci partirent chargés de pouvoirs extraordis et contre l'usage jusqu'alors observé dans la colonie, l' rité militaire elle-même leur était subordounée. Le g Galbaud commandait alors au Cap. Il ne vit pas sans ja les commissaires l'olverel et Santhonax revêtus de poi qui les mettaient bien au-dessus de lui. La mésintell ne tarda point à éclater entre les militaires et les magi Polycrol et Santhonax, se croyant insultés par Galba hâtèrent de le destituer, et le firent embarquer pour é conduit en France. Mais telle était alors l'insubordi dans toutes les classes, que Galbaud ne tarda pas à gag équipages de la flotte, et à les faire déclarer en sa faveur sitôt qu'il fut sûr d'eux, il fit virer de bord, ordonna cente pour tirer vengeance des commissaires qui l'avaic titué, et des Français se préparèrent à attaquer une française avec autent de fureur que l'auraient pu fai Anglais ou des Espagnols. Galbaud divisa ses troupes quées en trois colonnes. Guidées par des chefs nomn lui, elles se portèrent en même temps sur l'arsenal et l vernement. Leur apparition avait d'abord répandu le tr mais les commissaires civils curent bientôt rassemble forces, et Galband fut repoussé dans cette première a Cependant le général avait appelé à lui tous les gens d il y joignit la foule de ceux qui pouvaient concevoir l'esp de gagner quelque chose à la faveur du désordre. Le lenc de son débarquement, le ar juin 1793, il se met à la cette armée, et marche en personne contre l'arsenal, fut livré par ses partisans. Mattre de cette position et c les moyens de défense qui y étaient en dépôt, il de toute la ville. Il dirigea ses batteries sur le gouvernem

commissaires, obligés de l'abandonner, se retirèrent dans endroit appelé le Haut du Cap, à une demi-lieue de la Colon. franç. lle. Galbaud fit alors son entrée au Cap, et ses soldats, ne meant plus d'obstacles, se répandirent dans les rues, forrent les maisons, et livrèrent cette malheureuse ville l'toutes Lorreurs du pillage. Témoins des excès auxquels s'abanmnaient les blancs, les esclaves noirs s'empressèrent de les Ater, et bientôt ils les surpassèrent. Au milieu de ce désore, le feu prit dans la ville; l'incendie devint général, et le ap, en quelques heures, n'était plus qu'un monceau de cenes. Honteux de ce désastre, dont il était la cause, et se yant dans l'impossibilité de réprimer des furieux qui ne connaissaient plus ni frein ni autorité, Galhaud se hâta de rembarquer, et se déroba, par une prompte fuite, aux reards d'avoir effectué la ruine de cette riche cité. Mais l'imalsion était donnée, et c'est à compter de cette fatale expéition que les noirs révoltés se signalèrent par des cruantés mi ne laissaient plus rien à reprocher aux premiers Européens mi avaient conquis l'île.

Combut de la montagne de Louis XIF. — Quittons moore une fois, pour quelques instans, le théâtre de la guerre levile, et reportons-nous à la frontière des Pyrénées.

Le général Servan ne pouvant, avec le peu de troupes qu'il vait à sa disposition, défendre tous les passages et défilés de frontière, avait concentré toutes ses forces à Bidart, laissant.—Ciboure et Saint-Pé quelques troupes en observation. Il alnit prendre une position avantagense en avant de Saint-Jean-Luz, lorsqu'il apprit le monvement des Espagnols sur mint-Jean-Pied-de-Port. Il se vit alors forcé d'y envoyer me partie de ses troupes, et il ne lui resta plus que dix ba-millons. Cependant, dans cette situation, il se décide à attano juin. France.

<sup>· •</sup> Moniteur, - Dictionnaire des sièges et batailles, - Mémoires de B\*\*\*.

quer les Espagnols, et à leur faire repasser la Bidasse donne aussitôt ses ordres, et trois mille hommes se die en trois colonnes sur les différens lieux occupés par les ! gnols. La colonne de droite se fusilla long-temps avec un ennemi qui était retranché dans un bois au-dessus d'An Après un combat très-vif, l'ennemi est débusqué, et donne ses tentes, ses effets de campement et beaucoup d tin. En même temps, la colonne du centre se rangeait e taille vis-à-vis une colline appelée la Montagne de Loui depuis le traité des Pyrénées, en 1659. Renforcés par lonne de gauche, qui venait d'arriver, les Français com cent une vive canonnade. La Montagne de Louis xiv e parée, par la Bidassoa, d'une chaîne de montagnes trè vées, sur le versant desquelles les Espagnols avaient con plusieurs redoutes garnies de grosses pièces d'artillerie. Le attaqué en était lui-même hérissé, et les Espagnols r daient avec avantage à la canonnade des Français, Ceuxmandaient à grands cris à gravir la montagne. Les gén hésitent en considérant que, dominée par les batteries sées, elle ne peut rester en leur pouvoir; mais cédant à l' tience de l'armée, ils donnent le signal. L'adjudant-ge Darnandat place deux pièces de 4 en batterie, qui pre en flanc les retranchemens. Il est blessé, à la tête de sa cole à la cuisse et à la poitrine, et renversé de son cheval. La nonniers, bravant le feu des redoutes, se mettent à décor Chaque boulet enlevait une tente ou une partie des retra mens. Le désordre se met parmi l'ennemi. Raimond Rev capitaine au deuxième bataillon de l'Ande, les grenadie quatre-vingtième, ceux du vingt-deuxième et ceux du b lon des Hautes-Pyrénées, se précipitent au pas de char la baïonnette en avant ; ils gravissent la montagne au n du feu terrible de l'artillerie espagnole, et attaquent le tranchemens. Le colonel Villot et un dragon du dix-huit disputent l'hanneur d'y outrer les premiers. Les lieutensusonels Vigent et Timon, le colonel Lasalle, combattent à la 😦 de leura soldata. Le brave Latour-d'Auvergne recoit sept uses de fon dans ses habits. Lintin, après un combat qui nit duré plus d'une houre, les l'rangais franchissent les remehemens, et forcent l'ennemi à la retraite. Il abandonna a camp avec taut de precipitation, que les l'esucais y trourent un enlant, qu'ils s'empressèrent de rendre après l'ar-M. 1-e fen des redoutes espagnoles, situées sur les montses opposees à celle de Lania xiv, empécha les l'esugais 2 80 mettre à la pouranite des vaineus, et de passer la flidas-📭 dont les Capagnols vensient de conper le pont , pour sæ rer leur retraite. Dans cette action, qui flit très-meurtrière Mir les deux partis, un soldat d'Angonmois ent le bras emrte d'un coup de canon; l'adjudant Darnandat lui adressait religios paroles de consolation : « Ne me plaignes pas, lui A le luave militaire, l'ai encore un luax pour xervir la pa= le. » Un volontaire du bataillon des chasseurs de la Hantepressure, blessé d'un éclat d'obus, dit à ses camarades qui le Levalent du champ de bataille pour le transporter à l'anialance: « Amis! nous sommes vainqueurs; ma blessure no 🗪 fàit plus de mal, « De pareils traits démontrent combien , cette épaque, l'enthousiasme de la liberté augmentait le Parage des soldats français. Aven de tels hommes il était lae de vainere.

Reddition de Bellegarde : — Nons avons dit que le géfral don Rieardos avait formé le siège de Bellegarde, Cetto teresse est un pentagone irrégulier, avec un fort avancé, domine au loin la plaine qui l'entoure, Mais elle est ellelac dominée par de hautes montagnes qui, etant inaccesles du côté de l'Espagne, en font la principale silveté. i ppit. Maner

ur juin.

Monitour, - Dictionnaire cles sieges et bargilles, - ele Marcillas.

elle était désendue par une garnison neuf cents he mais fort mal approvisionnée en vivres. Dès les pr jours de l'investissement, Ricardos envoie sommer le de se rendre. Le commandant répond qu'il ne quitte poste qu'à la dernière extrémité. Ricardos donne a l'ordre de canonner et de bombarder la ville, jour e Il établit, pour cet effet, deux batteries, l'une, de c au col de Porteil, et une autre, de mortiers, en avan Jonquière. Instruit que la place est mal approvisionné resserre, de manière à pouvoir intercepter tous les c qui lui était destinés. Après s'être emparé de plusieur postes autour de la ville, il fait presser les attaques, e tôt le fort des Bains est obligé de se rendre ; celui de la auit son exemple, deux jours après. Cependant, les précautions de l'ennemi, les Français avaient, e nuit, réussi à ravitailler la place; elle le fut, pour le nière fois, le 30 mai. Ricardos, multre de tous les pas empêchait toutes les communications. Dès-lors, Bell fut pressé davantage. On ouvrit la tranchée; les ba foudroyaient les murailles; et bientôt la brèche fut cable. Après un bombardement de quarante jours, la était démantelée, les casemates détruites, et la garnise vait plus d'abri contre le feu continuel des Espagaols. cette cruelle extrémité, le commandant assemble le c de guerre. Sept membres, Pradel, lieutenant-colonel taillon de Nantes; le Grand, adjudant-major; Chevalier lier, Argenaudau, Masson et Landelines, capitaines, o pour qu'on s'ensevelisse sons les ruines de la place; qu veulent que l'on capitule. Ricardos, qui connaissait la tion de la garnison, lui accorde les houneurs de la g mais la retient prisonnière; et les Espagnols entrent d place le 34.

Les batteries espagnoles avaient jeté dans Bellegarde

179.1. France.

pis mille soixante-treize boulets de tout calibre, quatre He vingt-une bombes et trois mille deux cent cinquantee grenades. La place avait répondu par neuf mille six cent mrante-deux boulets et treize cent vingt-quatre bombes ou enades. A l'époque de la reddition, tous les bâtimens qui Étaient pas à l'épreuve de la bombe, se trouvaient détruits, B poternes rompues; ainsi que les ponts-levis, les portes les grilles. La majeure partie des parapets était tombée ans les fossés; les bombes avaient beaucoup endommagé les pis magasins à poudre; un d'eux aurait sauté, pendant le ége, par l'effet d'un boulet rouge qui avait rompu une des mêtres en fer, et l'explosion aurait produit de grands déstres, si on ne s'en fût aperçu à l'instant même, et si on n'eût prté les plus prompts secours. Les fossés étaient presque amblés par les ruines; les terres-pleins et l'intérieur de la Lee étaient tellement encombrés, qu'on pouvait à peine y parcher. De quarante-quatre canons placés en batterie, trenteleux furent démontés, aiusi que tous les mortiers.

Avant son entrée dans la place, le général Ricardos fit mettre à l'ordre la proclamation suivante que nous rapporons, comme un exemple malheureusement trop rare dans les mps dont nous retraçons les événemens militaires:

a Soldats! vous devez respecter le malheur. Ce principe que dicte l'humanité, est le propre de la générosité de la nation espagnole. Le général ne peut présumer qu'aucun des braves qu'il commande se permette d'insulter du geste, de paroles, ou d'autre manière quelconque, les prisonniers français, soit à leur sortie du fort, soit dans leur marche pour se rendre au lieu qui leur sera assigné. Si le motif d'hon-eur n'était pas suffisant pour vous contenir, songez que les phances de la guerre peuvent vous mettre dans un cas semblable. Mais si, contre toute espérance, il se trouvait des soldats, paysans, charretiers, ou personnes quelconques, qui se



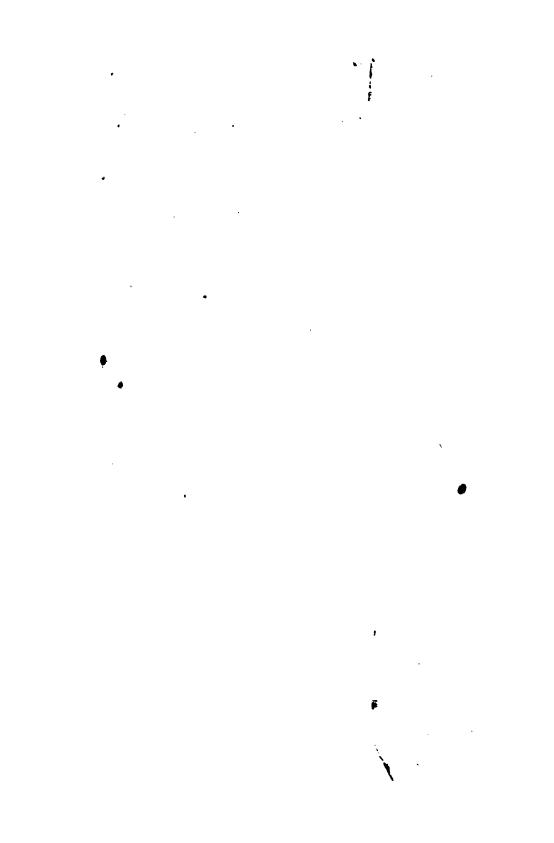



1793. Pr Vendée. N-X Pe Pe Pe Pr

garnison, et l'avait disposée devant les murs; mais se rop inférieur eu nombre, il crut prudent d'ordonner re de sa troupe dans la ville, et se retira avec le baa la Charente, qui'formait le centre de sa ligne. Deux staillons qui en formaient, l'un l'aile droite, et l'autre e, n'ayant pas reçu l'ordre de retraite à temps, se nt en présence des Vendéens, et soutinrent leur oyrand avait placé en tête de ses colonnes d'attaseieurs déserteurs du régiment ci-devant de Prot ceux-ci, qui n'avalent pris parti dans les troupes s que pour adoucir leur situation de prisonniers de en voyant les républicains, font volte-face, et se sous leurs anciens drapeaux. Cette défection jette le parmi les Vendéens. Lecomte, chef du bataillon le Vengeur, en profite. Il tombe avec vigueur sur les s; et, secondé bientôt par le bataillon de droite, il en déroute, et les poursuit à peu près une domi-lieue. ulistes perdirent, dans cette affaire, quatre ceuts tués sur le champ de bataille, cent vingt prisonif canon et un caisson.

oz, dénonce à la Convention pour avoir quitté son i moment du combat, fut arrêté et mis en jugement; fut acquitté par le conseil de guerre extraordinaire, convoqué à cette occasion.

ele Nantes. — L'armée royale, qui veusit de er de Saumur, y séjourna plusieurs jours. Les princhefs se réunireut, le 12 juin, en conseil de guerre, libérer sur leurs projets ultérieurs, et arrêter un plan pagne. Les avis y furent d'abord partagés. Les uns it marcher sur Tours, et profiter de l'occupation de

teur, — Bournissaux, — Turéau, — Lequinio, — Beauchamp, — Desmortlers, — Madama de Laroche-Jacquelein, — Mém. manuscrits

29 julu.

1793. Vendés cette ville, pour soulever les deux rives de la Loire : d'autre pansaient qu'il fallait fortifier Saumur, se porter ensuite au Niort, y battre l'armée républicaine, qui s'y trouvait réusit sous les ordres du général Biron , afin de se débarrasser de toute inquiétude de ce côté : un troisième avis, et c'est chi qui fut adopté, était d'assièger la ville de Nantes, de s'est emparer, et d'en faire la base des opérations de l'armés royale.

Mais, pour le succès de cette grande entreprise, et aves de la mettre à exécution, les membres du conseil pensères qu'il convenait de centraliser la direction des moyens, a élisant un général en chef de l'armée, composée de corps par ticuliers, qui avaient eu, jusqu'à ce moment, des chess a quelque sorte indépendans les uns des autres. Cette premiss idée d'unité dans le commandement de l'armée royale fat due au chef d'Elbée. Cet homme ambitieux, auquel les his toriens même de son parti contestent le titre de gentilhomme, se flattait de voir un grand nombre de suffrages se réunir sa sa faveur; mais il s'aperçut bientôt que les vœux des électeus appelaient Bonchamp à cette place éminente; et pour détourner ses collègues de cette résolution, contraire à ses vues et à ses intérêts, il proposa le chef Cathelineau, sur lequel i exerçait une grande influence, qu'il espérait hien conserve. Il donna pour motifs de ce choix « que le chef qui en étit l'objet, avait donné le premier, avec Baudry d'Asson, le signal de l'insurrection armée, après l'émeute de Saint-Florent ; que personne ne pouvait lui contester la réputation d'être l'un des plus braves officiers de l'armée; et qu'appartenant à la classe plébéienne, il serait par cela même plus agrésble à la multitude. Ce choix, conclusit d'Elbée, devait prorver aux cultivateurs, aux paysans vendéens, que ce n'était

Fils du maréchal duc de Biron, colonel du régim ent des Gardes-Françaises, mort avant la révolution.

1791. Vendee.

l'amour du pouvoir, ni l'intérêt personnel, qui dirigesient se mobles poitevins dans une guerre entreprise pour le seul somphe de la religion et de la cause royale. " Ces raisonnemens spécieux déterminèrent l'élection de Cathelineau, qui funit la presque unanimité des suffrages.

Ainsi, par une concession bien remarquable faite aux rincipes révolutionnaires, un homme qui naguère conduisait ne voiture de roulage se trouve tout-à-coup investi de la lus haute place dans l'armée royale; et il doit cette distinctun extraordinaire à des hommes qui d'ailleurs, à mérite ailitaire au moins égal, pouvaient la lui disputer, en laissant aême de côté les préjugés de la naissance et de l'éducation, expérience et l'ancienneté des services d'un grand nombre l'entre eux '.

Cette élection terminée, le conseil s'occupa avec activité les préparatifs de l'expédition arrêtée. Avant de commencer e mouvement général, le conseil peusa qu'il était important l'exposer, dans une proclamation, les principes qui guidaient es royalistes dans leur grande entreprise, et qui leur avaient mis les armes à la main. Nous n'en citerous que ce passage : Nous ne combattous point pour faire des conquêtes, pour prendre des villes, pour faire des prisonniers, acquérir une puissance; nous venons seulement pour ramener l'ordre, la religion et la paix, dont vous sentez le besoin comme nous. Si vous vous défendes, nous vous combattrous loyalement; et après, nous vous regarderons comme des amis : nous prendrous les mesures nécessaires pour ramener parmi vous prendrous les mesures nécessaires pour ramener parmi vous

<sup>\*</sup> Ce qu'on viónt de liro, sur l'élévation de Cathelineau au grade de généralimitue des Vouléeus, donne lieu à un rapprochement de faits bien remarquable dans l'histoire de la révolution française. Le tils d'un due et pair, d'un maréchal de Françe, le descendant et l'héritier d'une aucienne et illustre maison, Diron, commandait l'armée républicaine à Niort, au moment même où les nobles chofs des Vouléeus plaçaient à lour tôte un simple paysan.

1703. Vendée. le règne de ces choses que nous croyons indispensables à vote honheur et au nôtre. Si, au contraire, vous nous tendes la bras, vous êtes d'avance nos amis, et nous prendross, de concert avec vous, les moyens les plus prompts, les plus aftes pour parvenir à ce même but, » Après avoir ainsi allié la politique aux mesures militaires, les royalistes se dirigéras sur Nantes.

Catte ville, située au coulluent de trois rivières, sur un colline presque continue de l'est à l'ouest, est arrosée au mid par la Loire, dans laquelle se jette l'Erdre, après avoir baigné ses murs au nord. De vastes prairies, entrecoupies par divers bras de la Loire, l'environnant au aud. Une pepulation de soixante-quinze mille Ames, trois cents rue, trente places publiques, dix-huit ponts, dont six jetes d'is en lle, une marine nombreuse, rapportant les production des deux mondes, rendaient cette cité, avant la révolutes, l'une des plus florissantes du royaume. Entourée jadis d'une forte ceinture de murailles flauquées de dix-huit tours, mais alors ouverte de toutes parts , elle ne présentait aux Vendées qu'une faible contrevallation de près de deux lieues d'étendue. Ses fortifications se rédulasient à quelques bouts de finnée, quelquee parapate faite à la litte, et une faible arillerie, qu'il était presque impossible de rendre utile, par le défant de bonne position.

L'armée vendéenne, forte de cinquante mille hommes, n'était plus qu'à quelques lieues de Nantes, lorsque, le 24 à midi, deux prisonniers nantais, envoyés par le généralisime Cathelineau, remettent au conseil de défense de la ville uns sommation portant e que les clefs de la ville, les armes et les munitions seraient remises, sous trois jours, entre les mains des chefs des armées catholiques et royales d'Anjou et du Poitou; qu'il en serait pris possession au nom de 5. M. très-chrétienne Louis xvu, roi de l'rance et de Navarre.

1793. Vendés

au nom de M. le régent du royaume; que les habitans raient traités comme frères, et en fidèles sujets du roi; i Gu'en cas de refus, la ville serait amiégée, la garnison nance au fil de l'épée, et les habitans traités conformément ax lois de la guerre pour les villes prises d'assaut. » Après a lecture de cette sommation, le conseil, composé des corps Aministratifa, des chefs militaires et des commissaires conentionnels, prend la résolution de se défendre jusqu'à la ternière extrémité. Il répond fièrement à Cathelineau. L Que la nation ur traite point avec des rebelles. " Baco, maire de Nantes, à qui la sommation était personnellement dressée, dit aux deux parlementaires : « Nous périrons ous, ou la liberté triomphera; voilà ma réponse. » La somnation reste scorète, pour ne point causer d'effroi aux habians, et ne pas eneguragor les nombreux partisans que les Vendéeus avaient dans la ville. Merlin de Donai et Gillet, commissaires de la Canvention, déclarent aussitét Nantes en kat de siège. Le genéral Beysser, nompré commandant sous se ordres du général en chef Canclaux, public une proclamation énergique, dans laquelle, en rappelant aux Nantais **rue du salut de** leur ville depend celui de la republique, il l**es engage à réu**nir toutes lours forces pour repousser l'ennemi. Cette proclamation produit l'effet qu'il en attendait. Tous les habitans de Nantes se rassemblent en tumulte, et jurent de s'ensevelir sous les ruines de la ville plutôt que de la laisser tomber an ponyoir des rayalistes.

Cependant les hommes qui montraient un dévonement si absolu, n'avaient que de très-faibles moyens pour le sonte-air. La garnison, renfermée dans leurs murs, était peu nombreuse. Au-dehors, ils n'avaient qu'un camp de quiuse cents hommes, dans la position de Saint-Gourges, près de Niort. Le cent neuvième régiment, qui revensit des Antilles, couvrait seul le chemin de Vannes. Un ba-

1794. Vendee. taillon incomplet des Côtes du Nord gardalt le Pontage Rousseau, qui est surdelà de la Sèvres. Mais le courage et l'intrépidité de la brave garde nationale mataise supplééeent à toute l'insuffisance de ces moyens. Aussitét sprit la mise en état de siège, le général Canclaux fit double et tous les postes, en faisant partager sux habitans le sois de les garder. Des palissades fermèrent les issues de la viller et des bateaux armés y stationnaient su milien de la Loire. On coupa un post, et ées élevé sur cette même rivière, du côté du faulous s'aint-Jacques, et on y établit une batterie qui, dominant si boin, devait balayer la plaine, et empêcher, de ce côté, l'approche de la ville.

Cependant Cathelineau et d'Ellée, partis d'Ancenis, itaient rapprochés de Nantes, à la tête de douse mille hommes. Bouchamp, avec quatre mille Vendéens, s'était avancé par la route de Paris, pour l'attaquer à l'est, entre la Loire et l'Erdre. Les forces de la Basse-Vendée qui serraient Nantes au midi, etalent plus considérables, mais arrêtées par la Loire. Avec dix mille hommes et douse pièces de canon, Lyrot de la Patouillère occupa la Croix Moriocaux. Charette, après avoir réuni toutes les divisions du Bas-Poltou à Legé, camps aux Landes-Ragon et aux Cléons, pour attaquer par Pout-Rousseau. Il it placer, près de Résé, deux pièces de canon, destinées à pointer sur la pompe à feu de Chesine, et trois pièces en face du Pont-Rousseau. Le reste de son artilierie était au corps d'armée près des Trois-Moulins.

Le 27 juin l'attaque commence par d'Elhée, qui se perte sur le bourg de Nort, pour prendre le camp de Saint-George à revers. Meuris, qui commandait dans Nort le troisième lataillon de la Loire Inférieure, oppose aux efforts de l'ennemi une résistance si courageuse, que d'Elhée hésite s'il ne remouvers point à son entreprise; mais justruit, par une femme

1703. Vendée

happée du bourg, que les patriotes ne sont qu'au nombre • quatre centa, il attaque de nouveau, et suit lui-même des radiges de valeur. Meuris se fait hacher avec ses troupes. Dixpot do ces braves parvinrent, seuls, à rentrer dans Nantes, m emportant le drapeau du bataillon. Mais cette glorieuse Iniatance, en occupant d'Elbée, avait donné à Canclaux le mapa de recevoir de Rennes un convoi de poudre. Cepenlant la perte de Nort mettait à découvert le camp de Saint-Beorges, trop faible pour résister, et les Vendéens menaçaient L la fois d'attaquer Nautes par les routes d'Ancenis et de Fannes. Le général en chef donne ordre d'évacuer tous les Dontes avancés, et les fait se replier sur la ville. Cette opéraan répandit l'alarme parmi les citoyens. Le conseil s'assemble, Bouvoust, commandant l'artillerie, déclare qu'il regarde nomme impossible de défendre plus long-temps une ville ouverte de toutes parts, et cernée par des forces affisi considérables; les commissaires conventionnels se rangent de son avis, et metteut en délibération l'évacuation de la place; mais Cau-Daux a'élève avec force contre cet avia, qu'il traite de pusillaminité; il répond de la sûreté de Nantes ai on veut auivre ses conseils. Les autorités civiles, les députations de la garde nationale, et surtout Beysser, votèrent aussi pour sa défense.

Le 28, au point du jour, Charette, averti des auccès que d'Elbée a obtenus la veille, fait jouer ses batteries contre Pont-Rousseau. C'était le signal convenu pour commencer l'attaque générale. En même temps, il pousse en avant plusieurs corps de cavalerie. L'enr direction faisant juger à Reysser que les Vendéens allaient se porter sur le faubourg de Sèvres, il se hâte de faire évacuer la partie située au-delà de la rivière. En effet, l'armée entière s'ébranle; elle inonde les bords de la Loire, et s'approche par tous les endroits accessibles. Les Nantais, préparés à l'attaque, répondent avec succès au feu des batteries de Charette. Leurs canonniers

Ì

າ ໆຄຸ3. Vendée. la place Viarme. La victoire semblait ne pouvoir leur é per. Déjà même les assiégés avaient retiré deux de leurs pi et parlaient d'évacuer la ville, lorsque Beysser s'aperçut poste de Saint-Jacques était gardé par un bataillon dont l sence sur ce point n'était pas indispensable, attendu q pont qui s'y trouve étant coupé, l'attaque que les Ver pouvaient y diriger n'était point dangereuse. Il appelk troupe à lui, la conduit à la porte de Paris, et repou assiégeaus. En ce moment, Cathelineau, qui combattai la plus grande intrépidité à la tête des siens, est atteint balle qui le jette à bas de son cheval. Cet événement ach décourager les Vendéens, qui ne résistent plus que moil aux efforts héroïques des républicains; et pour éviter u route prochaine, d'Elbée se voit forcé d'ordonner la re

Le lendemain, Charette, à la pointe du jour, veut tenter la chance du combat, et recommence l'attaque i bourg de Pont-Rousseau et au poste Saint-Jacques Beysser ordonne une sortie. Fiers de leur victoire de la les patriotes fondent sur les soldats de Charette, met désordre dans leurs rangs, et les dispersent. Alors, c que leur entreprise est manquée, les chefs vendéens le siège, et opèrent leur retraite, emportant avec eux le néralissime Cathelineau, qui mourut douze jours après blessures. La perte des deux partis était à peu près égal fut évaluée à deux mille hommes de chaque côté. Le s Canclaux eut son habit traversé d'une balle qui blessa u de-camp derrière lui. Le maire Baco, à la tête de la gationale, reçut un coup de fen. Les habitans de Nantes gnalèrent, pendant ce siège, par un sang-froid et un c dignes de vieux soldats. Les femmes mêmes oublièrent blesse de leur sexe; on les voyait affronter les périls, rec les blessés, et leur prodiguer les soins les plus tendre cut des traits de bravoure et de générosité qui méritent

Ett. Gombart, vicaire de la parciase de Bainte-Croix, et gremaier du sixième bataillen de la première légion nantaise,
myant un père de famille trop exposé : « l'ettre-toi, lui dit-il,
l'est à moi d'occuper de poste, » Il preud sa place, et regelt
masitôt le coup mortel. Un sergent atteint un chef vendéen
fui le couchait en jone; il le pourfend d'un coup de sabre,
mi preud son finil, son chapeau orné d'une gase blanche, et
laisse preudre, par un autre soldat, cinquante louis dans
peche de son cunemi, sans même vouloir en accepter la
moitié.

· Combat d'Ispogui et de Raygorry ', - L'avantage rent-

1701. Venden.

parté, par l'armée des Pyrénées-Occidentales, à la montagne de Louis xiv, avait en les résultats les plus brillans. L'ennemi pauvanté avait, sur tous les points, reculé ses postes, et le pénéral Servan se flattait de requeillir de sen auccès des ellets encore plus satisfaisans, lorsque tout-k-coup, et peu de temps après cette expédition, il reçut sa destitution, et se vit remplacé par le général Delbecq. Arrêté au milieu de son armée, il fut conduit à Paris. Son auclen ministère lui avait fait beaucoup d'ennemis, et tout le monde sait que, dans la lutte affreuse des passions, qui ébraulait alors la république, la mérite était méconnu, les services oubliés, et que la manie du jour était également de détruire et de renverser les hommes et les monumens qui tensient par quelque point à l'ancien or-

Finites.

Quoi qu'il en soit l'événement prouve tout le tort qu'on avait eu de priver Servan de son commandement. Delbecq était loin d'avoir son activité, et bientôt les Espagnols, rassurés, reprirent leurs positions. Ils s'enhardirent tellement, qu'après avoir rassemblé leurs forces, ils menaquient Saint-Jean-Pied-de-Port, Tiré de son apathie par les démonstrations qu'il

dra de choses.

Monitour, — de Marcillac, etc.

1793. France, leur voyait faire, le général Delbecq sentit enfin qu'il de son devoir de s'y opposer, et de faire un mouvement les repousser hers de leurs lignes. En conséquence, donne, le rer juillet, au général Dubouquet, d'inquiét ennemis, en les attaquant dans le camp retranché qu'ils m formé sur la montagne d'Ispegui.

Dubouquet arrive avec quatre cents hommes, et t six cents Lapagnols rangés en bataille. Malgré le seu tr de leur artillerie, les Français avancent, les renverses chasseut du camp, s'emparent de quatre canons, de obusiers, et sont un grand butin. Après avoir détruit l tranchemens et brûlé les bagages, ils se retirent. En temps, l'adjudant Dufraine avait dirigé sur Baygo deuxième bataillon des Basses-Pyrénées, qui était à 1 Il en détache ceut cinquante hommes, qui se portes les hauteurs, tandis gu'une compagnie de Basques graendroits les plus escarpés. Ils chassent l'ennemi, et es ancore de s'établir au col d'Ispagui; mais trois mille gnols qui se tensient eachés, se montrent tout-à-coup, forcent de fuir en toute hâte. Le lendemain, Delbecq, it de cette circonstance; envole contre eux des forces suffi Les Espagnols ne voient us plutôt les Français, qu ratirent. Suivis da près ur gaux - ci, ils sont atl vivament, yeuleut un moment se défendre; mais apri heure de combat, ils sont contraints de fuir, et de repa frontière.

16 juillet. Vendée.

Combats du Moulin-aux-Chèrres; prise et repr Châtillon', — Les dissérens corps qui composalent la g armée royale, se séparèrent après l'inutile et meurtrièr tative de l'encupation de Nautes. Les troupes de Bons et de d'Elbée repassèrent en totalité sur la rive gaus

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mémoires particuliers du général \*\*\*,— Beauchamp, — Madame de I. Jacquelein.

17µ1, Vendêr,

ment momentanément licenciées, en attendant un nouvel pel pous réparer l'échec qu'elles vensient d'éprouver. Les-re s'était retiré dans son château de Clisson, après avoir malement renvoyé dans leurs fayers les Vendéens qu'il avait mas ses ordres. Cepandant, le général fliron avait été noumé, mme nous l'avons dit, général en chef d'une armée rassemblee à Niort : le général Westermann commandait son avant-serde.

D'après l'ordre qu'il en avait reçu du général Biron, Wesprimanti s'était mis en campagne, et se preparait à porter mx Vendéena ees compa terribles qui l'ent rendu si celètre has l'histoire de cette guerre civile. Déjà il avait force Lesmre de rasaembler ses troupes pour s'opposer à ses vives et neurtrières incursions. Parthenay, successivement envahi par na royaliatea et les républicains, était occupé de nouveau par ka troupes de Westermann, Les Vendéens que commandait Lescure, alugulièrement attachés à leur sol, étaient, sous cu apport, les soldats les moins propres à une guerre serire et mivio; ila ao diaperanient presente tonjonta après chaque acton. Dana cette dernière circonstance, N'estermanu ne donna point à Lesqure le temps de former un rassemblement asses. muldérable pour résister avec quelque sucrès. Après avoir vu incendier le village d'Amaillon, et brûler son château de Clisson, Lesoure, rentermé dans Bressnire, avait thit songer le tocain dans tous les villages des environs ; il parvient à rassembler, non saus prino, trais à quatre mille paysaus mal armés, et quatre pièces de esnon. Porcé d'évacuer Bressuire pour délendre Chatillon, il y est joint par Larenhe-Jacquehia, qui vousit de quitter Saumur, où ses soldsts l'abandoumient, pour rentror dans la Vendre,

Ges deux chefs réunis avaient à pen près six mille hammes sous lours ardres. Westermann, à la tête de trois mille républeains, marche sur Châtillon. Lescure le prévient, et sort 1703. Vendés. de cette ville. Les deux armées se rencontrent au Mo aux-Chèvres, hauteur sur laquelle Lescure se hâte de pre position et de placer ses canons. Westermann l'attaque. Vendéens soutiennent avec leur valeur accoutumée le mier choe; mais meilleurs pour l'attaque que pour la défi ils plient. En vain Lescure et Laroche-Jacqueleiu s'essout de les rappeler au combat; leurs meilleurs officiers sont Labigotière a le bras fracassé par un boulet; la dérout complète, et Westermann entre en vainqueur dans Châti où siègeait depuis peu le conseil supérieur des royalist y trouve leurs archives, leur imprimerie, des magasins sidérables, et délivre un grand nombre de prisonniers : blicains.

Les vaincus réussirent à sauver leur artillerie, et se r rent à Mortagne et à Chollet.

Après avoir fait incendier le château de Laroche-Jacque à Saint-Aubin-de-Baubigné, Westermann prit positie les mêmes hauteurs où, trois jours auparavant, il avait portó un avantago si remarquable; mais il ne devait p garder long-temps, quoiqu'il cût été renforcé par deux gardes nationaux de Saint-Maixent et de Parthenay. cure, retiré à Chollet, venait d'y recevoir une division liste accourue à son secours; c'était celle de l'actif et v reux Bonchamp. Ce dernier propose d'attaquer les rég cains, sans attendre l'arrivée des secours réclamés aupr d'Elbée. Lescure et Laroche - Jacquelein hésitent d'a moins, qu'ils avaient à vonger le pillage et l'incendie de propriétés. Les Voudéeus se glissent en silence sur les teurs, et surpremient les avant-postes de Westermann républicains, effrayés de se voir attaqués de tous les côte mettent à fuir. Le poste est emporté, et les canonniers tués sur leurs pièces. En un instant, la déroute est comp les caissons et les canons sont culbutés dans la descent mène à Châtillon. Les renforts, envoyes de cette ville, sont intrainés par les fuyards. Westermann, abandonne de ses soldats, après avoir fait d'inutiles efforts pour les rallier, est contraint à fuir lui-même avec trois cents cavaliers, de cette même ville où, cinq jours auparavant, il était entré en vainqueur. Le résultat de cette journée fut immense pour les roys-listes; ils firent plus de trois mille prisonniers. Tous les camons, les srmes, munitions, hagages, restèrent en leur pouvoir. Ce qui s'échappa des troupes républicaines, après cette défaite, se rallis, non sans peine, à Parthenay.

i 793. Vombos

Combats d'Ost-Capello '. — Au moment où la France avait à gémir sur les nombreux revers éprouvés à la suite de Pinvasion de la Belgique, les moindres événemens militaires, sur les frontières du Nord, publiés soigneusement dans la capitale, servaient à ranimer les esprits abattus, et à relever leur courage. Aussi les traits de bravoure et d'intrépidité étaient-la recueillis avec avidité, et célébrés avec enthousiasme. C'est à ce titre que nous consignons iei les traits suivans. Ils doivent servir à signaler une époque de nos annales militaires, où la dévouement du plus grand nombre des défenseurs de la France avait ce caractère héroïque que nous admirous ches quelques peuples de l'antiquité, et dont les siècles modernes aons offrent aussi quelquefois de nobles exemples.

A juiller. France.

Le cinquième bataillen de Saêne-et-Loire était en garnison dans le poste d'Ost Capelle, village près de Lille. Le 8 juil-let, au milieu de la nuit, les ennemis, au nombre d'environ deux mille, conduits par un Français qui avait déserte la vellle, s'avancent tout à coup pour s'en emparer. En un moment ils ent enfoncé tous les postes, et se precipitent dans le village avec une fureur dont la guerre offre peu d'exemples. Aux premiers coups de fusil, Habert, capitaine, rassemble à la hâte sa compagnie. Les Autrichieus fondent auxitôt sur

<sup>4</sup> Monitone, -- Disconnates des sièges et batailles

ippit. France. Ini, et le pressent, en l'accablant d'une grêle de balles. Habet ne consulte que sa bravoure : a Mes amis, dit-il, c'est ici sotre tombeau, il faut périr dans ce retranchement, plutôt que de l'abandouner; » et, secondé par les braves volontaires, il fait le feu le plus terrible. Bientôt il est accablé par le nombre. On se but à coups de baronnette et de sabre. Habert, après avoir tué trois de ses adversaires, est enveloppé par quatre Autrichiens; cependant il ne cesse de se défendre, et ne répond aux propositions qu'ils lui font de se rendre, que par cris les de rèce la république! Il était près de succomber; mais, averti par le bruit du combat, le reste du batailles accourt, attaque l'ennemi avec impétuosité, en fait un grande enrage, dégage Habert, et force les Autrichiens à prendre le parti de la retraite.

Dans le même mois, l'ennemi renouvelle son attaque sur le même village. Il était deux heures du matin; un brouillard épais empéchait de voir à quelques pas de soi. Un esporal, nommé Morel, est envoyé à la découverte. A peine a-t-il fait quelques pas, qu'il tombe dans un poste d'Autrichieus. Tous se précipitent sur lui, en le menaçant de le tuer s'il dit un seul mot. Alors, nouveau d'Assas, oubliant comme lui le danger auquel son dévouement l'expose, il se met à crier d'une voix forter « Capitaine! feu, feu sur l'ennemi! » et tombe presque aussitôt percè de coups. Avertis par sa voix, les Français accourent, fondent sur les Autrichieus, et les dispersent après un combat violent. Le brave et généreux Morel respirait encore, mais il mourut, peu de temps après, de ses blessures.

s a juillet

Siège et reddition de Coudé : — Les Autrichiens ayant force l'armée française d'évacuer la Belgique, s'étaient proposé d'abord d'ouvrir la campagne par le siège de Coudé.

<sup>1</sup> Moniton . . Jamini . Diethommire des sleges et hatsilles.

mais renonçant momentanément à ce projet, ils se contentèrent d'en faire le blocus dans les premiers jours d'avril.

1793. France.

Le général Chancel y commandait une garnison de quatre mille hommes, formée des débris de l'armée de Dumouriez. Cette garnison, digne en tout de son brave commandant, fit, pendant trois mois, des sorties continuelles, ayant pour but de seconder les efforts que faisait, de son côté, le général Dampierre, afin de délivrer la place. Les combats du camp de Famars avaient été livrés dans cette intention : mais nous avons vu qu'à cette époque, les tentatives des Français, beaucoup trop inférieurs en nombre, furent inutiles. Les sorties de la garnison de Condé avaient été sans résultat, et Chancel, malgré sa brayoure, fut presque toujours repoussé avec perte. Resserré enfin plus que jamais par un ennemi vigilant, Condé n'avait plus de subsistances, et ses habitans étaient près de mourir de faim. Depuis six semaines, chaque soldat n'avait plus pour ration journalière que deux onces de pain, deux onces de cheval, une once de riz et un tiers d'once de suif. Le 6 juillet, Chancel assemble le conseil de défense. Il ne restait plus de vivres que pour six jours; on les passe en résistant toujours aux Autrichiens, et dans l'espérance de quelque secours. Enfin, le 12, la famine obligea de capituler. La garnison sortit le 13 de la place, avec tous les honneurs de la guerre : mais elle fut envoyée, prisonnière, à Cologne et à Aix-la Chapelle.

Troubles et guerre du fédéralisme ; combat de Pacy-sur- 13 juillet. Eure . — Un nouveau mouvement révolutionnaire venait de s'opérer dans le sein même de la Convention nationale, de ce gouvernement monstrueux qui, au nom de la liberté, de l'égalité, exerçait les plus sanglantes proscriptions, les actes les plus iniques du despotisme le plus absolu. Lassé des hor-

· Mémoires manuscrits du général \*\*\*, - Moniteur, - Histoire de la guerre civile, - Toulongeon, - Beauchamp.

1795: France. reurs impolitiques qui se commettalent chaque four depuis la mort de Louis xv., on parti voulut entreprendre de rétable l'ordre un milien des excès de l'anarchie; mais la faiblesse de ses moyens, et la pusillanimité d'un grand nombre de ses membres, dominés par la terreur, trabirent bientôt des es forts d'ailleurs mal secondés par ceux qui devalent avoir le plus d'intérêt à leur réussite. Ce parti, comm dans l'histoire nous la dénomination de girondin \*, on fédéraliste, avait à m tête des hommes dont les grands talens oratoires ne ponyaient. dans ces temps désastreux, lutter avec avantage contre les vociférations démagogiques de leurs adversaires, appuyées par des monvemens populaires excités par ces derniers, la Ar mai, la municipalité de Paris, composée en presque toralité d'hommes dévoués à la faction de la Montagne \*, At nonner le tocain, battre la générale, tirer le canon d'alarme, Le résultat de cette mesure extrême fut un mouvement laaurrectionnel contre le parti des fédéralistes , dont la proscription fut demandée à grands oris. Les fougueux monteguards s'empressèrent de la décréter dans leur plus grand intérêt, en prodignant les injures aux victimes de leurs détestables menées. C'est dans cette circonstance que l'un des proscrita, le député l'amprimais 3, prononça ces paroles remurquables : « A Athènes et dans Rome, on conduisait à l'autel des victimes ornées de fleurs : le poutife les immolait : mais ne lea luanthait mas. n

Les membres proscrits se réfugièrent, pour la plupart, en Normandie : ils parvincent à s'y faire des créatures , à opérer des soulèvemens dans les départemens de l'Eure , du Calva-

On hit donné de nonceau parés que les députés du département de la Citronde à la Convention en étalent les chêts;

On appolait ainsi la portion la plus vehémente et la plus exagérée des membres de la Convention;

<sup>3</sup> Depuis puis de l'innée.

dos, de l'Orne, de la Manche, etc. Les forces réunies de ces départemens se rassemblèrent à Caen, sous le commandement de Félix Wimpfen, connu par sa belle défense de Thionville, et qui partageait les principes des fédéralistes. Ils prirent la résolution de marcher en masse sur Paris, pour renverser la Convention. Rapprochés des fédéralistes par les mêmes vœux, les royalistes d'une partie de la Bretagne se joignirent à cux, sous le commandement de Puisaye . Mais les montagnards ne s'endormirent point au sein de la victoire qu'ils venaient de remporter; des forces imposantes, aux ordres du général Sepher, s'avançaient contre les insurgés, et allaient prévenir tous leurs desseins. Les deux partis se trouvèrent, le 12 juillet, en présence à Vernon. Quelques escarmouches firent croire d'abord à un engagement général; mais, à la vue de l'ennemi, les fédéralistes, incertains et divisés dans leurs prétentions respectives, avaient passé de l'enthousiasme à l'irrésolution. Cependant, le lendemain, les deux troupes en vinrent aux mains à Pacy-sur-Eure. L'attaque fut suivie d'une déroute. Les conventionnels, commandés par le chef de brigade Imbert, en l'absence de Sepher, tombent avec impétuosité sur les fédéralistes, et les dispersent aux premiers coups de canon. Le corps commandé par Puisaye, donna seul avec quelque courage; mais bientôt, entraînés par le mouvement rétrograde des soldats de Wimpfen, ceux de Puisaye cèdent également, et se mettent à suir. Cris, menaces, prières, rien ne fut capable d'arrêter le désordre. Il fut impossible de rallier un seul bataillou. Wimpsen et Puisaye, voyant que tout était perdu pour leur parti, s'empressèrent de traiter avec deux commissaires conventionnels qu'ils retenaient prisonniers à la tour de Caen, et souscrivirent la

<sup>\*</sup> Les deux partis portaient le même signe de ralliement : une pièce d'étoffe attachée sur la manche de leur habit, et sur laquelle était imprimée une tête de mort avec deux ossemens en croix.

rétractation des arrêtés fédéralistes. Ils n'en fuvent pas moins proscrits par la Convention, et le château de Mesnil, appartenant à Puisaye, fut livré au pillage.

15 juillet. Vendée. Combat de Martigué-Briand. — La défaite de Westermann, à Châtillon, faisant oublier l'échec de Nantes, ranima la confiance et les espérances des royalistes. Quelques ches vendéens, à la tête de leurs rassemblemens, observaient les mouvemens des républicains à Luçon, Niort, Fontenay, et contenaient les garnisons des Sables-d'Olonne et de Nantes. Ceux de l'Anjou et du Haut-Poitou laissaient reposer leurs soldats, en attendant les mouvemens ultérieurs des troupes républicaines, ralliées à Tours et à Saumur. Cette dernière ville avait été abandonnée, comme on l'a vu, par Laroche-Jacquelein.

Les commissaires conventionnels avaient résolu l'attaque successive de Brissne, Vihiers, Coron, Chollet et Mortagne, pour opérer la jonction des troupes qui se trouvaient sur la Loire avec l'armée de Niort. Le général Labarolière, ayant pris le commandement des forces d'Angers et de Saumur, réunies au pont-de Cé, se mit en marche, et vint camper aux environs de Martigné-Briand, Lescure , Bonchamp , Laroche-Jacquelein, Scepcaux et d'Antichamp, rassemblent quin**ze mille** hommes, partent de Vihiers, pour s'opposer à la marche de Labarolière ; mais s'étant trompés de chemin, par une chaleur excessive, ils arrivent harassés de fatigue. Cependant ils sttaquent sur deux colonnes , rompent l'avant-garde des républicains, et lui enlèvent cinq canons. Mais Bernard de Marigny, parti à la tête de la cavalerie pour tourner les républicains , s'étant égaré et revenant au galop , ce retour inopiné porte la terreur dans les rangs des royalistes, qui, ne pouvant point distinguer les cavaliers à cause de la poussière qu'éle-

<sup>·</sup> Deauchamp, - Mad. de Laroche Jacquelein, - Mémoires manuste

rondio.

raiont les chevaux, s'imaginent que l'ennemi les attaque. En un moment les rangs sont rompus; tous se mettent à fuir, sans que rien puisse les retenir. En même temps, les républicains, parmi lesquels on comptait des soldats plus aguerris que ceux qui s'étaient laisse hattre à Saumur, chargeaient la colonne de gauche. Le conventionnel Bourbotte, à la tête d'un corps de cavalerie, combattit avec un grand courage Manqué d'un coup de carabine, il fut blessé d'un coup de crosse par un Vendéen, qu'il étendit à ses pieds. Honchamp ent un cheval tué sous lui, et ses habits cribiés de balles, dont une lui fracassa le coude. Un des bous officiers de sa division, Vannier, valet de-chambre de d'Autichamp, fut grièvement blessé, Mais la chaleur était si étouffaute, qu'excédés de soif, les républicains ne songèrent point à poursuivre l'ennemi vainen qui se repliait sur Coron.

Combat de Thuir et du Max-de-Serre! — La prise de Bellegarde, par les Espagnols, avait forcé le général de Flers, commandant l'armée des Pyrénées-Orientales, de changer toutes ses dispositions. Le lo join, les Français avaient attaqué et repoussé les Espagnols au poste retranché d'Orriol, aur une montagne d'un accès difficile, à portée d'Argelès, à trois-quarts de liene du chemin de Collioure à Perpignan. Le capitaine de Serre défendit ensuite, avec cent vingt hommes, ce même poste contre deux mille Espagnols, et leur en tua six cents.

Le te juillet, l'ennemi, chassé de Millas, vint camper à Thuir, et opéra sa jonction avec les autres troupes qui s'étaient portées sur ce point, pour intercepter les communications de Perpignan avec Mont-Louis et l'intérieur du département des Pyrénées-Orientales, Le 13, les Espagnols attaquèrent inutilement le camp de l'Union; ils furent

ı 7 juillet. France,

<sup>·</sup> Montion . · Dictionnaire des sléges et batailles . · · Tableau historique . · · de Marvilles . etc.

repoussés, le 15, de Via, Odello et Eguet, devant Mont-Louis; mais ils avaient réussi à débusquer les avant-postes de Canohes et de Nils, en face du camp de l'Union, et à les occuper. Le 16, ils chassèrent les Français du Mas-de-Serre, à la vue même du camp.

Enfin, le 17, l'ennemi se présenta, à trois heures du matin, au nombre de plus de vingt mille hommes, devant les avant-postes français, les attaqua, et manifesta l'intention d'engager une affaire générale. Les Français, surpris et assaillis par des forces bien supérieures, furent obligés de céder, et de se replier sur le camp. Les Espagnols portèrent alors leur avant-garde sur les hauteurs de Thuir et du Mas-de-Serre, à une demi-lieue du camp des républicains, et y établirent des batteries de canons, de mortiers et d'obusiers, et ne cessèrent, jusqu'à midi, de jeter, dans le camp des Français, une multitude innombrable de boulets, de bombes et d'obus. Pendant que l'ennemi usait ainsi inutilement ses munitions, le général de Flers faisait faire la reconnaissance de ses positions et de ses batteries. Il forme alors le dessein d'attaquer lui-même les Espagnols. Il envoie 🐽 avant le colonel Pérignon , commandant la légion des Pyrénées, et le lieutenant-colonel Grésieux, de la même légion; lui-même ne tarde pas à se mettre en marche avec le reste de sa troupe; il arrive au moment où déjà Pérignon répondait avec son canon aux formidables batteries de l'ennemi. Le général dispose sa troupe en deux colonnes, et les fait filer à droite et à gauche des hauteurs, pour éviter les bombes et les boulets, et afin qu'elles sussent prêtes à paraître au premicr signal. Il ordonne à l'adjudant-général Poinsot de se porter en avant avec quatre cents hommes, et deux pièces de canon. Poinsot franchit la montagne, et prend position au

Depuis maréchal et pair de France.

Mas-des-Jésuites i mais les deux pièces de 4 étant inauffi**antes** pour continuer cette attaque difficile, l'oinsot en fait **Lama**nder d'autres d'un calibre plus fort. Tandis que le colonel Lamartillière répondait aux batteries des Espagnols avec la Prome artillerie du camp, le renfort d'artillerie, demandé Dar Polimot, arrive. Cet officier ordonne de mettre aurele-Lamp les pièces en batterie, et protège l'infanterie, qui en moment falsait les plus grands efforts pour franchir les ≥uranchemens du Mas-de-Serre : Pérignon y pénètre enfin. Mais des colonnes ennemies, arrivées de la grande butte de Canobes, accouraient an secours de leurs camarades. Le com-Dat se rétablit sur le Mas-de-Serre. Témoin de ce mouvement. **le Flera** donne mille hommea au général Barbantanne, et **l'envoie, avec son artillerie, soutenir les Français près de** hiblir. En vain alora les Capagnola venlent réalater ; en vain même, profitant de quelque désordre, ils parviennent à re-Dounger un moment une partie des assaillans et la gendarme-Rie ; presaés vivement par les autres colonnes , écrasés par l'ar-**Ellerie**, ils cèdent le terrain, et se retirent avec une perte de mille hommes. Le seul régiment de cavalerie la Princesse, **en laissa** quatre cents sur le champ de bataille. Pérignou con-Tibua puissamment au succès de cette journée. Au moment bù les chasseurs à pied qu'il commandait, làchaient pied et De retiraient en désordre, on le vit, après avoir fait de vaius Morts pour les rallier, prendre le finil et les cartouches d'un soldat blessé, se placer comme fusilier à côté des grenadiers su régiment de Champagne, qui soutenaient avec courage le 🏚 de l'ennemi , et ne reprendre le commandement des chasseura que lorsqu'ils se fluent ralliés et qu'ils revincent à lui.

Combats de l'ibiers et de Coron : déroute de Santerre'.

— Le succès obtenu à Martigué-Briand détermina les commis-

18 juillet. Vendes,

theanchamp. — Madame de Larrebe-Jacquelein. — Ménudrea manuscrits, — Durbre de Bourniseaux , — Iburtier-Liennoriiers , etc.

1703. Vendéc. saires de la Convention à presser avec vigueur les mouvem offenaifa. Le général Menou murcha aur Vihiera, et l'occu Les soldats républicains, sous le prétexte de prendre quel repos, s'étaient dispersés dans le bourg, et l'ou n'avait même en la précaution de s'éclairer sur la marche de l' nemi. Six cents Vendéens, mal armés, se présentent su hauteurs , et se précipiteut avec tant de vivacité aur les dats qui se tranvaient en dehors, que ceux-ci suient en sordre. Cependant, ils se rallient derrière quelques renf qui sortent successivement de Vihiers. Les hauteurs : reprises après un combat qui dura jusqu'à la nuit. Dan premier moment de la surprise, le général Menou, s de quelques officiers, était monté à cheval, et avait che les Vendéens. Il reent, presqu'à bout portant, un conf feu à travers le corps. Cette dangereuse blessure fit crait long-temps pour sa vie, mais il parvint à en guérir faitement.

Les Vendéens se voyant trop inférieurs, se retirèrent le général Labarolière n'osa les poursuivre, pendant la n dans un pays difficile, et dont il ne connaissait pas le terr Les troupes bivousquèrent dans la position qu'elles vens de reprendre. Cependant, les royalistes se rassemble dans les hois de Vihiers; coux qui vensient d'échoner de ce hourg, se trouvèrent réunis à plusieurs corps comman par les chefs Piron, Marsange, Villeneuve, Laguérivi Bolssy et Gulgnard-de-Tiffauges. Keller, transfuge d légion germanique, avait réuni six cents Suisses et Allemai déserteurs de cette légion. Cette troupe fut placée au ce des Vendéens. Le général Santerre, commandant en l'armée républicaine, était arrivé à Vihiers avec le gro ses troupes. Une partie des principaux chefs de l'armée e liste étaient absens; mais l'occasion parut si favorable officiers inférieurs, et l'ardeur de leurs soldats était te

1793. Vender

ils crurent devoir prendre sur eux de commencer de suite ttaque. Le signal est donné le 18, à midi. Les Vendéeus intent des bois en ordre de bataille, s'emparent des hau-Durs, culbutent tous les avant-postes, au moment même où républicains prenalent les armes pour se former en baille. Forestier, commandant la cavalerie vendéenne, pro-📰 par l'artillerie aux ordres de d'Herbault 1, charge la Poite des républicains, qui devait s'appuyer à Vihiers, au moment où elle se développait. Il pénètre dans le bourg 🕨 jusque sur la place. Le ceutre des royalistes , composé , mme on l'a vu, des déserteurs suisses et allemands, sous 🖿 ordres de Villeneuve et de Keller, renverse tout ce qui nte de s'opposer à sa marche rapide. Le désordre s'intromisit, sans peine, dans les rangs à peine formés; les répu-Meains cherchent leur salut dans la fuite ; la déroute est Montôt générale; les canons, les munitions, les bagages ant abandonnés; les soldats jettent leurs fusils et leurs ha-Piesacs, pour fuir avec plus de vitesse. Dans cette confu-Ión générale, les généraux, les commissaires conventionnels ant entralnés, malgré tous leurs efforts pour rallier les livarda que rien ne peut arrêter dans leur course précinée. De tous les côtés, se font entendre les cris funcstes : Nous sommes trahis, sauve qui peut! » La cavalerie ven-Kenne continue sa poursuite avec acharnement. Quelques invallers s'attachaient spécialement au fameux Santerre, qui bur était désigné comme un acteur remarquable dans le reme funeste dont la mort du vertueux Louis xy: fut le Mnoûment. Santerre, sur le point d'être atteint par l'intré-Ade Loiseau, qui s'était déjà signalé dans plusieurs combats,

<sup>14</sup> Phélippeaux d'Herbault, de la même famille que le duc de la Vrillière, avait jevi dans l'artillerie. Depuis il contribua beaucoup à la defense de Samt-Jean-Pace, en Syrie, sous les ordres de Siduey Smith. Il est mort, en 1799, dans gue place, par suite des fatigues qu'il avait essuyées pendant le siège.

1793. Vendde. et notamment à la prise de Saumur, ne parvint à s'écht qu'en faisant franchir à son cheval un mur d'une ha considérable. Le conventionnel Bourbotte, déjà blessé, à Martigné, fut jeté à bas de son cheval, et se cacha da haie pour se soustraire à la poursuite de Villeneuve. Le mins de Martigné, de Concourson, étaient couverts de fuet l'épouvante fut telle, que les débris de l'armée républ parcoururent, en moins de trois heures, la distan Vihiers à Saumur, qui est de sept lieues. Cette honteu faite coûta aux vaineus deux mille morts qui restèrent champ de bataille; trois mille prisonniers, dix pièces non, de nombreux caissons de munitions de guerre vivres, tous les bagages tombèrent au pouvoir des vainq la perte de ces derniers se réduisit à quelques homme ou blessés; et il est facile de le croire, si l'on consic peu de résistance qu'ils éprouvèrent.

a3 juillet.
Allemagne.

Siége et reddition de Mayence '. — Custine, oblig bandonner toutes ses conquêtes, et de se replier sur le avait rassemblé ses troupes aux environs d'Oppen afin de conserver libre sa communication de Wa Mayence. Cette dernière ville avait une garnison de deux mille hommes. Le général français avait voulu la nuer, et en distraire huit mille hommes. Mais les Prus ayant eu connaissance de leur marche, vinrent leur et chemin; et après un combat où elles furent vaincue troupes furent contraintes de se renfermer dans la ville.

Au moment où les Français s'en étaient rendus m Mayence n'avait aucune fortification du côté de l'Allen Bientôt menacés de ce côté, à cause du mouvement grade de Custine, ils s'efforcèrent de suppléer à to moyens de défense qui manquaient. Les habitations de C

Moniteur, — Dictionnaire des sièges et batailles, — Relation des sie Tableau historique, — Jomini, — Toulongeon, — Mémoires manuscrit



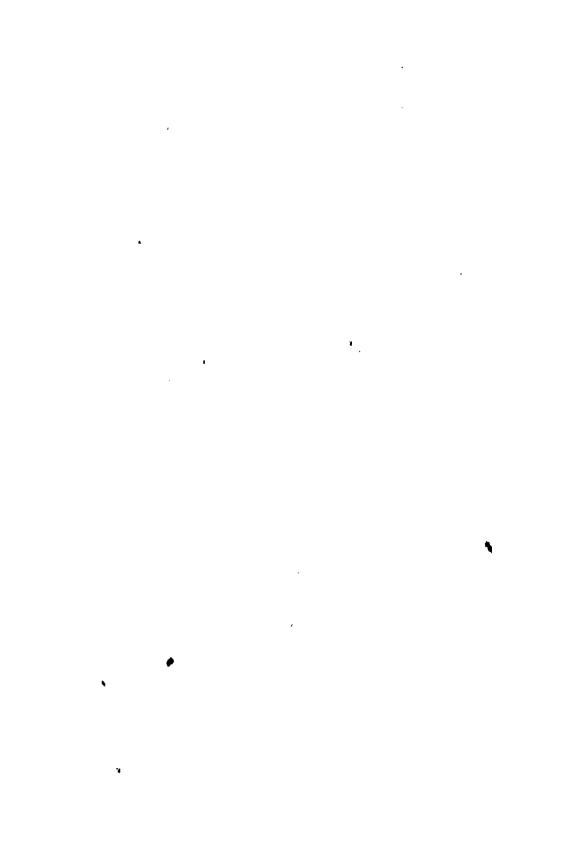

1593.

Rué en avant de Mayence, le village de Coatheim, à l'embuchure du Mayn, furent promptement fortifiés par les soins Allemagne. 🖪 colonel du génie Gay-Vernon. Les abords de la ville eux**èm**es furent mis dans un état de défense respectable. La mervation de Mayence paraissait tellement importante aux wax de la Convention, que deux de ses commissuires, Merlin k Rewbell , s'étaient renfermés dans la place , pour surveiller 🖿 défenseurs , et animer leur courage. Le général Doyré mmandait la place. Aubert-Dubayet dirigeait la défense. Leunier, renfermé dans Cassel, promettait d'y faire une réstance vigourcuse.

Le feld-maréchal prussien Kalkreuth commença l'investismment de Mayence le 6 avril. Mais alors le peu de forces u'avaient les coalisés ne leur permettait que d'en former blocus, et le siège ne fut régulièrement entrepris que 🖿 ux mois après; à cette époque, une armée nombreuse, **l'em**posée des troupes des puissances alliées, et commandée ar le roi de Prusse en personne, entoura la place et l'attaun avec vigueur. La formidable garnison que renfermait **fayence, le courage et l'habileté des hommes qui la diri**mient, arrêtèrent long-temps les efforts de l'armée ennede. Chaque jour amenait de nouveaux combats, de nouvelles cties, où presque toujours les Français avaient l'avantage. leunier surtout donna , dans la défense du fort de Cassel , **exemple** de ce que peut la valeur animée par le patriotisme. layant avec lui que douze cents hommes, exposé journelle**ent au feu v**iolent des batteries prussiennes, il semblait Fronter tous leurs efforts, et savait résister avec avantage une armée de cinquante mille hommes. Les îles du Mayn, lles du Rhin, le village de Costheim, ceux de Weissemu, Zahlbach, de Dalheim, et tous ceux qui environnaient Ayence, sans cesse pris et repris par les Français ou par Prussiens, étaient toujours témoins de la valeur des uns

1701. Allemagne.

dans la défense, et de l'acharnement des autres dans taque.

Cependant, le roi de Prusse désespérant de prend vive force une ville défendue par d'aussi vaillans sol avait permis au maréchal Kalkreuth d'avoir des confér secrètes avec Rewbel, l'un des commissaires de la Cor tion, que Custine avait invité à se prêter à cette me D'abord suspendues et suivies de nouveaux combats, mourtriers que les premiers, ces conférences secrètes A reprises, avec l'autorisation du roi de Prusse, entre M et le duc de Brunswick. La république fut, dans cette constance, reconnuc implicitement par le rol de Pruss premier cartel, pour l'échange des prisonniers, ports titre : « Le roi de Prusse à la république française. ) couférences furent encore tenues secrètes, et peut-être résultat aurait-il été favorable pour la France, lorsque, qu'on puisse en deviner le motif, le rol de Prusse fut to coup attaqué; le 30 mai, dans son quartier-général de rienborn. Six mille hommes s'y portèrent dans la mit tant d'impétuosité, qu'en un moment les lignes de circo lation qui l'entouraient furent franchies. Le roi de P et ses généraux curent à peine le temps de rallier troupes; un très-grand nombre de chevaux des gardes : sienues furent tués à coups de fusil. Les assaillans, peut-être espéraleut s'emparer de la personne du mons ne voyant pas la possibilité d'atteindre ce but, et crais l'approche des renforts que cette agression inopinée fit ger sur le point attaqué, se retirèrent en bon ordre. dès le lendemain, le roi de Prusse, Indigné, donna l'ord pousser le siège avec plus de vigueur que jamais. C pleuvoir sur la ville une quantité innombrable de bot d'obus et de boulets rouges : plus d'un tiers des maisor écrasé par la chute des projectiles, ou consumé par le

1793.

les magasins devinrent eux-mêmes la proje des flammes. son côté, le brave Meunier, inquiété vivement, faisait Allemagne. efforts inouis pour se soutenir. Dans une sortie, qu'il betuait à la tête d'un détachement, pour attaquer la grande de Mars, où les Prussiens avaient établi une forte battesyant laissé paraître quelques marques distinctives de grade, il fut reconnu, et l'ennemi fit une décharge gésale de ses pièces sur le bateau qui le portait. Meunier atteint à la jambe. En apprenant l'accident arrivé à ce eral, le roi de Prusse, qui avait conçu une grande estime ur lui, en raison de son courage et de ses grandes qua-🌬, lui fit offrir tous les secours qui déjà manquaient dans Aplace assiégée. On lui amputa la jambe : mais l'ardeur de sang était telle, que bientôt une fièvre inflammatoire surat, et la gangrène se mit dans la plaic. Meunier mourut le juin. Quand la nouvelle en parvint au roi de Prusse, ce narque fit commaître encore, par les expressions les plus corables, la haute opinion qu'il avait conçue des talens n guerrier aussi distingué.

Mayence, pressé chaque jour avec plus de vigueur, commacrit à souffrir les horreurs de la famine. Sa nombreuse raison, loin d'être utile à la conservation de la place, y rtait obstacle. La chair de cheval, les chats et les souris, sient devenus la nourriture des habitans et des soldats . huile de poisson servait aux soldats à faire leur soupe; pluurs, y syant mèlé quelques herbes vénéneuses, devinrent as. Cependant ils supportaient ces privations avec un coure peut-être plus admirable que celui qu'ils moutraient ns les combats. Le prix de ces alimens inusités etait

Le général Aubert-Dubayet, depuis munistre de la guerre, et mort ambasleur du Directoire à Constantinople , invita un jour à diner plusieurs officiers drieurs de ses amis, parce qu'il avait à leur offrir un beau chat entours un condon de souris.

1793.

énorme. Un chat mort valait six francs. Le cheval se ver deux francs la livre. Touché de leur misère, le gér Doyré permit aux habitans de sortir de la ville, en les venant qu'ils ne pourraient plus y rentrer. Deux mille de malheureux, hommes, femmes, enfans, vicillards, sort en poussant des cris lamentables. Repoussée par les Pruse mus par une dure politique, refusée dans la ville par freuse nécessité, cette troupe d'infortunés Mayençais res unit exposée au feu des batteries françaises et prussies Un grand nombre fut tué, et le matin les soldats rapports des enfans blessés ou abandonnés. Vaineu par cet affi spectacle, Doyré leur fit ouveir les portes de la ville.

Tout espoir de secours était perdu. Quatre-vingt hommes entouraient Mayence, Condé était pris, Valencies fortement menacé ; les Vendéens faisaient des progrès frayans, et les commissaires de la Convention espérant, rendant Mayence, amener le roi de Prusse à se détache la coalition, se décidérent cuffu à entrer en accommoden Ignorant leurs motifs, la garnison poussa des cris d'hor à la première proposition qu'on lui fit de se rendre. Cer dant la capitulation fut conclue le 23 juillet, au quat général du roi de Prusse, à Marieuborn. Les Français s rent de la place avec tous les honneurs de la guerre, à las condition de ne point servir d'un an contre les puissances aliades. Mais vainement cette brave garnison de May avait donné l'exemple d'une défense opiniatre et pour i dire surnaturelle, contre une armée quatre fois plus s breuse; vainement elle avait supporté, avec une résigns héroïque, toutes les privations imposées par la famint France, alors ingrate pour tons ses guerriers, quand la toire ne couronnait pas leurs efforts, poussa un cri uns d'improbation à la nouvelle de la capitulation de cette : Les généraux qui y commandaiont furent accusés de :

issé séduire par l'or de la Prusse. Doyré, avec son étatrajor, flut arrêté à Sarre-Louis. Aubert-Onbayet fut conduit. Altemagne, . Paris par des gendarmes. Custine, premier auteur du siège, ut mis en jugement pour avoir amene les Prussieus devant a place, et paya de sa tête les malheurs éprouvés sur le Rhin. Plusieurs villes refusèrent de recevoir dans leur enceinte la Birnison, à sa rentrée en France. Merlin fut obligé de prende sa défeuse dans le sein même de la Convention. Il démontra que la nécessité seule avait forcé les guerriers renfermés dans Mayence à capituler. Sur les vingt-deux mille hommes qui formaient cette brave garnison , cinq mille avaient péri dans les différentes sorties, et cependant les dix-sept mille restans, transportés dans la Vendée, pronvèrent plus d'une fois l'une manière irrécusable que la France n'avait point, dans ses armées, de plus valenreux soldats.

1:03.

Combat d'Erigné et du Pont-de-Cé!. - Le corps de Bonchamp s'était réuni sur la rive gauche de la Loige, pendant que les antres divisions de l'armée y endéenne opéraient sur d'autres points.

28 m 7 t. Vente

D'Autichamp et Duhoux, à la tête de l'avant-garde, surprement les républicains postés sur les hauteurs d'Érigné et de Murs, en avant du Pont-de-Cé. Néanmoins ceux-ci Coulurent se défendre ; mais attaqués par un cunemi qui savait profiter de leur désordre , ils se virent obligés de céder , et de 🗪 réfugier à Angers. Quatre cents hommes du haitième bataillon de Paris, que les Vendéens poursuivaient avec acharrement, sont coupés par eux, et, voulant passer la Loire à hanage, ils y périssent presque tous. La garde nationale d'Angers, qui était sortie pour aller à leur secours, force d'Antichamp & Duhoux à prendre position sur la rive gauche de la Loire, tandis que les patriotes se ralliaient de l'autre côté.

1.

<sup>·</sup> Beauchamp, - Mémoires particuliers, etc.

1703 Vendeo.

Deux jours après , Bonchamp , qui avait reçu quelques 🚌 forts, s'empara du Pont-de-Cé, et força les républicains l passer sur l'autre rive de la Loire. L'alarme était dans Argera, que déjà l'on parlait d'évacuer, loraque Philippeaus, commissaire de la Convention, veut, par un trait d'audace, rendre quelque courage aux esprits effrayés. Accompagné de quelques soldats, il alla pour reconnaître les Vendéens, 🗱 fit rétablir une arche du Pout-de-Cié, que Bonchamp ayak fuit sauter. Animés par son exemple, les patriotes se rasse rent, et n'attendent pas même que l'arche soit rétablie; is se jettent dans la Laire, la traversent à la nage, ayant l'adjadant général Talot à leur tête, et attaquent les royalistes. Ceux-ci opposent une vigoureuse résistance; mais les petriotes étaient excités par cet enthousiasme dont rien ne peut arrêter les effets. Ils s'emparent du pont, chassent les Vendécus du château, les poursuivent, l'épée dans les reins, jusqu'à Erigné, et les dispersent dans le village de Murs.

3a juillet.

Combats du Pont Charon et de Bessqy '. — La défait de l'armée républicaine commandée par Santerre, à Vihiera, n'ent point, pour les royalistes, de résultats militaires importans. Les vainqueurs, satisfaits d'avoir assuré leur tranquillité pour le temps de la moisson, rentrèrent dans la Vendée sans vouloir réoccuper Saumur, qui se trouvait sans défense, abandonné même par une grande partie de ses habitans.

L'inaction de Biron, qui commandait l'armée rassemblée à Niort; le grand tort qu'il avait, aux yeux des exagérés, d'être d'une haute naissance, et plus encore son irrésolution et sa faiblesse dans as conduite envers les intrigans dontil était entouré et qui compossient son état-major, furent sutant de causes qui provoquèrent le rappel et bientôt la mort de causes qui provoquèrent le rappel et bientôt la mort de ce général. On lui donns pour successeur un ouvrier,

<sup>\*</sup> Beauthamp. Mad 'de Laroche Jacquelou, . Bournassus., . Aous communiques par le général \*\*\*

Tenuné Rossignol, que la faction dite des jacobins avait rapidement élevé aux plus hants grades de l'armée sans que
rien pût justifier, dans cet homme inepte et sans aucune espèce de taleus militaires, un choix aussi extraordinaire. Dans
ess temps de desorganisation, où la plupart des généraux secondaires se livralent à des expéditions partielles, au gré de
leur volonté ou d'après leur manière d'envisager une guerre
dont ils ne connaissaient ni les chances ni les difficultes, la
nomination de Rossignol à la place de genéral en chef n'etait
point propre à donner aux operations militaires cette unué
d'aution, cet ensemble si nécessaire au succès des entreprises.

Le général l'uneq, qui commandait une division de l'armée républicaine à Luçon, s'était mis en monvement, avec quinze cents hommes, pour attaquer les postes de Saint-Philibert et du pont Charron , occupes par les troupes du chef . vendéen Royrand. Le 25 juillet , après s'être emparé de Saint-Philibert, Tuncq emports be poste du pont Charron. Il dut ce anccès à la trabison d'un déserteur, qui lui livra le mot d'ordre des Vendéeus. Un des frères Sapinand, qui commandait a Pont-Charron, fut the dam cette occasion. Tuncq marcha cuanite aur Chantonay, et a'y établit. Mais d'Elbée, nommé généralisaime de l'armée royale après la mort de Cathelineau, à la nouvelle de cette invasion, avait fait sonner le tocsin dans tous les villages. Il réunit environ douze mille hommes, sallie les fuyards de la division de Royrand, marche contre Tuncq, et force ce dernier à évacuer Chantonay, après l'avoir livré aux flammes. D'Elbée poursuit les républicains, et s'avance vers Luçon. Le général Tuncq avait rangé sa troupe en ordre de bataille, au-delà de Bessay. Les Vondéens, supérleurs en nombre, tombent avec fureur au le centre des républicains, qui bjentet plient et compent leurs ratiga. La victoire était aux royalistes, si quelques uns de leurs soldats et même de leurs officiers, s'étant mis à piller

1791 Vandes. Vendec.

dans quelques maisons voisines, n'ensseut jeté le dé ordre dans l'armée. Tuncq en sait profiter habilement l'avenn à rallier ses soldats, il reponsse les Vendéens, et force de fair à leur tour. La vain le prince de Talmos d'Elbée lui même, Lescure, et le jeune Leriche de Langrie, qui faisait ses premières armes, firent des efforts mo pour les retenir; les deux deroiers enrent leurs chevaux te sous eux, et l'armée toute entière se dispersa, laissant pouvoir du vainqueur deux pièces de camon, beaucoup prisonniers, et un grand nombre de morts et de hlessés su champ de hațaille. Tuncq rentra victorieux dans Lucan.

ti juillet. France.

Siége, bombardement et reddition de l'aloncience - En se cassemblant autour de la place de Condé, pour former l'investissement, les troupes coalisées avaignt été leurs postes avancés, notamment celui de Saint-Sauve, j qu'a la portée du canon de Valenciennes. Dans un conde guerre tenu le 13 avril , composé des généraux , des c missaires de la Convention Briez , Dubnis-Dubay , Code Bellegarde et Courtois, des corps administratifs et des et de la garnison, la place fut déclarec en état de siège ; le c mandement en fut donné an général Perrand, brave milita qui depuis long temps la compaissait parfaitement, et q malgre ses soigante et quize que, prouva, par sa belle condu qu'il était digne de ce choix. Deux conventionnels seulem devaient rester dans Valenciennes, et partager tous les d gers que la garnison et les habitans allaient courir. Briez, avait été procureur syndic dans la ville, sons le gouver ment royal, demanda volontairement à y rester; les qua autres tirèrent au sort : Cochon fut désigné,

On a vu que l'armée du Nord, trop faible pour se mesu

<sup>•</sup> Moniteur; — Relation das sièges, — Distinuatre des sièges et fratailles Prests lusturique du siège de Valenciannes, — Tablane historique, — Junual Toulongum, , y : Relation manuscrite, au.





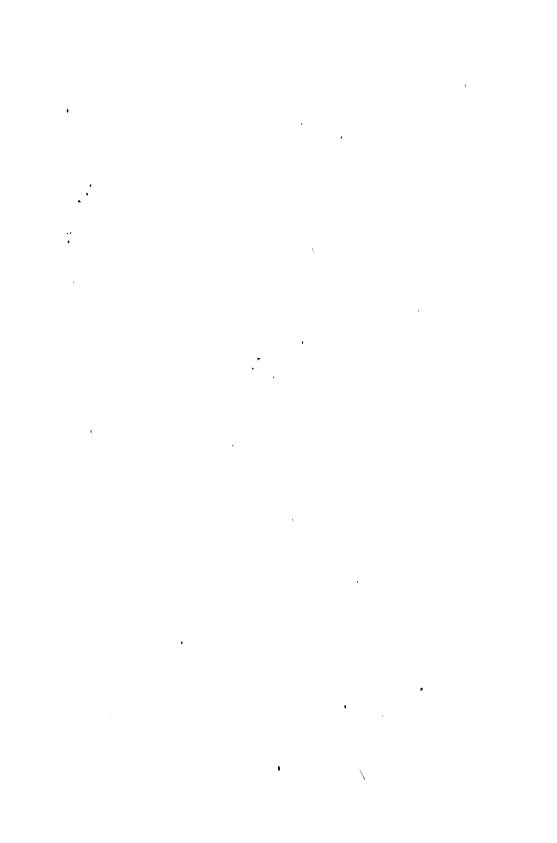

1793.

ontre des forces éminemment supérieures, opéra sa retraite u côté de Bouchain, après avoir long-temps manœuvré pour e tenir dans ses positions. Valenciennes se vit tout-à-coup utièrement cerné par l'armée ennemie, qui, saus perdre un astant, commença les travaux de siège. De leur côté, les ssiègés, ou plutôt la garnison, forte de dix mille hommes, edoublaient d'activité pour compléter les dispositions de léfense.

Après avoir donné à toutes les bouches inutiles la permision de sortir de la place, le général Ferrand avait fait travailler
tous les ouvrages propres à rendre la résistance plus opiiàtre. Toutes ces opérations furent concertées successivement,
t à toutes les époques du siège, dans le conseil de guerre et
lans les comités, d'après les rapports des généraux, des offiiers du génie et de l'artillerie, et des chefs militaires les plus
iclairés. Ainsi, ce fut d'après un arrêté de ce conseil, pris le
14 mai, qu'on effetua la retenue de l'Escaut pour former la
15 rande inondation et celle comme sous le nom de la Ronelle.
16 l'outes les écluses furent mises en état de remplir à propos
eurs diverses destinations; on accéléra les travaux det mines,
dinsi que des palissades, blindages, ouvrages en terre, etc.

Les efforts de la garnison de Valenciennes ne furent pas secondés par les habitans avec cet enthousiasme dont les citoyens de Lille avait naguère donné des preuves si généreuses. Les Valenciennois avaient un patriotisme moins ardent et moins exalté. Aussi lorsque le serment de défendre la place jusqu'à la dernière extrémité fut prêté par les autorités constituées, les génératix et tous les corps de la garnison, en présence des commissaires de la Convention, un grand nombre d'habitans de dispensèrent d'y assister. On parla de sévir contre eux; ces nenaces ne servirent qu'à les exaspérer davantage. Quand le noment fut venu, ils montrèrent qu'une opinion, quoique comprimée, finit toujours par prendre son essor.

Les choses étaient dans cet état, et l'ennemi, occupé à tra-

cer aca lignes et à établir ses batteries, n'avait pas encore tiré un coup de canon, lorsque, le 26 mai, le général Beauregard, qui, avec trois bataillous, gardait le faubourg de Marly, fut sommé de le rendre. Marly est situé au pied des glacis, en avant de la porte Cardon. On avait jugé convenable d'en couvrir la tête et les issues par des retranchemens, pour disputer les premières approches a l'ennemi, et fournir des feux de revers contre les attaques de côté. Ces retranchemens s'étendaient depuis le Ronleur jusqu'à la droite de Saultain. Beauregard se confinit si bien dans ces fortifications, créées à la hâte, qu'il répondit fièrement à la sommation qu'il saurait défendre Marly, et qu'il assura ses soldats que ce village inquiétait plus les alliés que Valenciennes même. Mais il no tarda pas à voir combien il se trompait. Dès le lendemain ati, Marly, attaqué vigoureusement, fut emporté après cinq houres d'un combat opiniàtre, pendant lequel les retranchemens furent ruinés par le feu des batteries ennemies. A peine Beauregard put-il sauver ses canons, et les ramener dans la ville.

Cependant l'armée assiégeante, composée d'un corpa nombreux d'Autrichiens et des troupes anglaises commandées par le duc d'Yorck, poussait ses travaux avec une célérité effrayante. Ils étaient parvenns, avec des peines inouïes, à jeter à travers la grande inoudation une digne d'environ quatre gents toises de long, destinée à établir la communication des quartiers. Le grand pare de l'ennemi, placé sur la rive droite du Bas-Escaut, présentait l'appareil le plus menaçant, et les citoyens voyaient avec douleur que leur ville allait être exposée à toutes les horreurs d'un bombardement. Le 9 juin, le général antrichien l'errari, commandant les travanz du siége, avait pousso deux longues tranchées d'approche, l'une partant de derrière le village de Saint-Sauve et se dirigeant vers le côté de la place, à droite du Bas-Escant ; l'autre venant du pied de <sup>l</sup>a hauteur du Rouleur, et se dirigeant vers l'ouvrage à cornes de Mons. En même temps, il commençait sa première paral-



lèle, dant le développement, fort étendu, embrasait toutes les fartifications comprises entre le Bas-Escaut et la Rouelle, et se rapprochait jusqu'à deux cents toises des chemins converts les plus avancés.

1793.

Le 11, un trompette apporta deux lettres du duc d'Yorck. dunt l'une était adressée au général l'errand, et l'autre à la municipalité. Elles contensient toutes les deux une sommation formelle de rendre la place à sa majesté l'empereur, avec l'alternative d'une capitulation bonorable pour la garnison, et protection pour les habitans, ou d'un siège meurtrier qui entraînerait la ruine de la ville. La lettre adressée à la municipalite indiquait asset que les coalisés n'ignoraient pas les dispositions des Valenciennois en leur faveur; elle les portait à s'insurger courre le gouvernement républicain, en engageant les habitans à écurrer, à précenir, par teur influence, les mulheurs inculvalables auxquels Valpuviennes allait être dire. Mais le moment n'était pas encue venu où cette influerne servit efficace, et Ferrand, pour toute réponse, euvoja la copie du procés-verbal du serment prété quelques joura auparavant aur la grande place de la ville.

Il y avait à peine une heure que cette réponse était parveme au duc d'Yorok, que ce prince fit démasquer les batteries de la première attaque. Vers les aix heures du soir, des mortiers, placés derrière une maison d'Ausain, lancèrent des bombes sur la partie de la ville qui avoisine la porte de Tournay; l'artillerie française riposta avec vigueur, et parvint à les démonter; ensuite, d'autres mortiers, placés près de la maison Demeau, lancèrent des bombes sur le quartier de la rue de Cambray. Mais, jusque là, ce n'étaient que de faibles préludes. Le lendemain, différentes batterles, établies tant sur les hauteurs du Bouleur que du côté de Saint-Sauve et de Marly, portèrent l'incendie et la désolation dans presque tous les quartiers de la ville, et entre autres dans ceux de regij Limber

Cambrey, du Beguignage, de Notre-Dame et de Tournay, Quoique le bombardement n'eût eussre été que peu dam gerenx en comparaison de ce qu'il devint quelques jours sprès cependant les bourgeois, qui ne se voyaient qu'aver une es trême répugnance obligés d'en supporter les effets, commencaient à muranirer hautement, et à menacer les commissairs Cachon et Ilvies: Excitée par leurs déclamations et leur plaintes, la populace prolitait des intervalles des bombarde mens pour se repaidre dans les rues, former des rassemble mens, et demander à grands eris qu'on l'it resser leur mb sère en capitulant. En vain Briez et Gochon faisalent tout leurs efforts pour apaiser les mécontens, et leur inspirer qué que rèle pour la cause de la république; leur autorité état méconnue ; on les accablait de malédictions chaque fois qu'il passaient à côté des groupes formés sur les places ou dans le rues. Cochon, sétant avisé de haranguer l'un de ces rasiem blemens, fut apostrophé par une femme qui lui reprocha 🛭 désastre de la ville; il n'échappa que par une prompte fult à la fureur des malveillaus. La force armée fut obligée d'intervenir pour ramener l'ordre, et étouffer dès sa naissemes et commencement d'insurrection. Les soldats français montrerent , dans cette occasion critique , tonte leur générosité. Pew ôter aux habitans tout objet de mécontentement, et les mette à l'abri des bombes et des bonlets, les trompes de la garnism Teur cédérent les souterrains, les casemates et les lieux emverts de la citadelle, et allérent concher an bivonne, pendant que les femmes et les culans se retiraient dans leites quartless C'était en effet le seul moyen d'atrêter et de prévenir les excès d'une population reduite au désespoir. L'existence de ces malheureux était menacée par une grêle de boulets et de bombes, et la multitude , déja très mal disposée , se secuit **eté**s aur les hatteries de la place, plutôt qué de continuer à vivre curere quelques jours dans une semblable situation.

Pendant que l'intérieur de Valencieures était ainsi en proie h des dissensions funestes, l'ennemi avait achevé sa première parallèle, établi de nouvelles batteries, et travaillé à des boyaux le tranchée, se dirigeant, d'une part, vers le saillant de l'ourage à cornes de Mons, et, de l'autre, vers la lunette de aint-Sauve. Le 17, cent cinquante hommes du vingt-neuième régiment, et autant d'un bataillon de la Nièvre, avaient vit, à sept heures du soir, une sortie dans le dessein d'aller ander cette tranchée. S'avançant tout-à-coup par le chemin onvert de la droite de Mons, ils tombent avec intrépidité sur 🕿 travailleurs et sur la garde des boyaux, et les mettent en Lite; mais une monsqueterie terrible et la mitraille qui partit ors de la parallèle, les eurent bientôt forcés de se retirer rec une perte de quelques hommes. Les gazetiers de Paris, mi eurent connaissance de ce petit événement, le signalèrent ans le temps comme une victoire importante remportée par garnison de Valenciennes; et le duc d'Yorck, voulant se •quer d'elle, lui envoya, dans un obus non chargé, le nuro du Courrier français qui contenait le récit fabuleux de grand exploit.

Le lendemain de cette sortie, l'ennemi, qui avait achevé cesque tous ses ouvrages, fit sur les assiégés un feu terrible i dura, sans interruption, depuis deux heures du matin squ'à dix. Valenciennes, foudroyé par les trois batteries incipales du Rouleur, de Marly et de Saint-Sauve, l'était core par plusieurs plèces ambulantes qui roulaient dans le cemin creux pratiqué entre les deux deruières batteries. Artillerie des remparts ne répondait pas avec moins d'actif. Elle fit à l'ennemi un mal immense, et lui démonta maieurs pièces. Cette matinée coûta à la place cinquante milliers de poudre. A dix heures le feu cessa, et les hamas sortaient de leurs caves pour respirer. Déjà même on

1703. Franco. voyait régner dans les maisons cotte joie qui succède à grand danger auquel on vient d'échapper, lorsque tou coup le feu de la tranchée recommence avec une nouviolence. La terreur se répand derechef dans cette mali reuse ville. Les habitans, épouvantés, retournant dans souterrains. Une partie des troupes gagnent en hâte la céelle, qui se trouvait hors de la portée des bombes, et co les murs de laquelle on voyait, à droite et à gauche, les lets venir s'amortir. Mais, probablement d'après un avis leur fut donné, les assiégeans élevèrent la volée des pi des deux batteries de Marly et de Saint-Sauve, et la citaé reçut un grand nombre de boulets, dont beaucoup même filèrent l'entrée.

Depuis cette dernière décharge, et jusqu'à la fin du si le bombardement continua avec la même fureur et la mactivité. La garnison, qui semblait redoubler de cours mesure que les dangers augmentaient, était jour et muit pied. A peine les soldats avaient-ils quelques heures de pos. Les incendies, qui se manifestaient dans plusieurs droits à la fois, jetaient l'épouvante dans l'âme des habit et, pour comble de maux, quand un édifice quelconque d'malt ainsi la proie des flammes, l'ennemi, attentif aux pre de ses moyens de destruction, dirigeait sur ce point grand nombre de mortiers, afin d'écarter les secours.

Le feu avait pris, dès le 18, à la grande église de Sa Nicolas, qui touche aux remparts, en face de Marly fut toute la nuit comme un vaste édifice de feu; la tour brûlait dans l'intérieur, semblable à un volcan, vomi des torreus de flammes et des tourbillous de fumée. Le l'embrasement de l'arsenal offrit un spectacle non ma horrible à contempler, mais dont la suite était bien alarmante pour la sûrete de la place. Malgré tous les sec

m'on s'empresa d'y porter, il fut impossible d'arrêter les ogrès de l'incendie. On ne sauva que quelques pots à feu, trun soldat intrépide osa aller chercher au péril de sa vie, qu'il rapporta au travers des flammes. Le sol des basous et des courtines était semé de boulets et criblé de ous de bombes; le rempart surtout, depuis Cardon jusa'an bastion de la Poterne, était profondément labouré par Chute et l'explosion de ces derniers projectiles. La plupart bouches à feu étaient hors de service. Le point que l'enami attaquait avec le plus de violence, était le bastion de Poterne. Le feu qu'on dirigeait sur ce bastion fut telleent vif, qu'il resta quelque temps abandonné, et que les soldats l'appelaient entre eux la porte du duc d'Yorck Enfin, les remparts, les palissades et les pieds des bastions, plgré un travail continuel pour les déblayer, étaient omme encombrés par les ruines amoncelées au-dessous les brèches, et le ciel y paraissait toujours couvert d'un pais nuage de fumée, et d'une poussière rougeâtre de brique, qu'élevaient les boulets ou les éclats de bombes en frap**mant** les murailles.

Telle était cependant l'énergie croissante de la garnison, que, réduite de près de moitié, elle résistait en même temps it sux attaques de l'ennemi au dehors, et aux menaces sans cesse renouvelées des habitans. Plusieurs pétitions présentées à cet effet, par le conseil municipal lui-même, furent reçues svec fermeté par le général Ferrand. Il répondait à toutes qu'il téndrait son serment, et saurait mourir, s'il le fallait, plutôt jue de le violer. Les soldats étaient soutenus par l'espoir que l'armée du Nord viendrait tôt ou tard les délivrer. Le moindre frénement suffisait pour les confirmer dans cette idée; et ils traient une telle confiance dans Custine, qui commandait ette armée libératrice, qu'un soldat du bataillon de la Chalente, atteint d'une grenade à la tête, s'écriait en tombant :

a Ah! Custine! quand viendras-tu nous venger? n Le 14 jublet, ait moment où les troupes se préparaient à célébrer lédération, un feu roulant d'artillerie se fait entendre dant tout le camp ennemi, se dirigeant du côté du camp de César, que l'on savait occupé par l'armée française. Aussitôt l'imagination de la garnison s'exalte; déjà les soldats, certains que Custine était aux prises avec l'ennemi, s'apprêtaient à les conder, en faisant une vigoureuse sortie, lorsqu'un déserter vint leur apprendre que ce feu n'était autre qu'un signe de réjouissance de la reddition de Condé. Cette dernièm illusion de leurs es pérances sembla dès lors diminuer leur énergie.

Le due d'Yorek voyait sensiblement diminner ses munitions de siège. Dans le milien du mois, il avait fait auccéder aux projectiles ordinaires , des pierres et des barres de fer. Les routes et les villages voisins avaient été dépavés pour accabler les assiégeans de cette grèle effroyable. Es mème temps que son artillerie continuait ses ravages, i faisait travailler à des galeries de mine, dans la direction du chemin convert de la porte de Mons, à l'effet de rencontre celles des assiégés. N'ayant point réussi dans l'emploi de ce moyen, et yoyant que les remparts de la place présentaient, sur le front d'attaque, de vastes brèches, il donne l'orde d'une attaque générale. Après plusieurs tentatives infructuenses, faites les 32, 33 et 34 juillet, les assiégés virent tout-à-coup, le 95, à dix heures du soir, un mouvement général autone de la place, et le feu de toutes les batteries ennemies éclater sur eux à la fois. Deux mortiers battaiest sur le réduit de la citadelle, dont les palissades étaient assaile lies de monsqueterie et de grenades. Tout ce bruit était pout partager l'attention de la garnison ; le véritable point d'attaque était l'ouvrage à cornes de Mons. Les postes et les réserves étaient fortiliés de ce côté, et les Français fusillaient sur le

1793. Francé

nine, lorsque tout-à-coup l'explosion de trois globes de mpression fait sauter deux places d'armes de cinquante munes chacune, et ouvre un large passage par le déchiremt de la palissade. L'ennemi s'y précipite en poussant les is : « Tue, tue! mort aux 'patriotes! » L'occupation du chein couvert par l'ennemi entraîne la perte de plusieurs ouages avancés; les postes forcés se retirent en combattant illamment jusques aux poternes. Les assaillans les y suivent, le carnage devient affreux. Le devant des poternes était scombré de cadavres entassés, parce qu'on ne voulait pas les tvrir de peur que l'ennemi n'entrât pêle-mèleavec les fuyards, ent plusieurs se font hisser par les brèches; d'autres errent uns le fossé jusqu'au lendemain matin, et n'évitent la mort t'en se couchant parmi on même sous les cadavres de leurs marades massacrés.

Le désordre et la confusion furent à leur comble dans cette sit horrible; l'ennemi pouvait à tout instant pénétrer dans place et la prendre d'assaut. Il était déjà maître de l'ourage à cornes de Mons et de l'avancée de Cambray. Ferrand tait accouru la où le danger était le plus imminent. Placé ir la contre-garde de Cardon, il parvieut à rétablir un peuordre, et en impose à l'ennemi en faisant marcher contre lui · vingt-neuvième régiment, ci-devant Dauphin. L'andace de es braves arrête les efforts des vainqueurs, qui se retirent près avoir dépouillé les morts, et abandonnent même leurs inquêtes, à l'exception de l'ouvrage à cornes, où ils jettent ur-le-champ des travailleurs. Cet échec avait achevé de pandre la terreur parmi la garnison et dans la ville. Les ddats, qui attribuent presque toujours à leurs chess leurs alheurs, s'écriaient qu'ils avaient été trahis, parce qu'on avait pas fait jouer les mines pour faire sauter les Anglais. fut impossible de les réunir pour les reuvoyer à leurs poss, et ce relachement s'accrut queore, lorsque, le leudemain,

179.1. 1 ranca on vit parattre un trompette avez un drapeau blane, qui nait faire une dernière sommation, portant menace de la ville au pillage, et de passer la garnison au til de l'épon n'entrait pas aux-le-champ en capitulation. Cochou et l'qui espéraient toujours une diversion en faveur de la pide la part de l'armée du Nord, firent demander une anapet d'armes, et un délai de vingt-quatre heures : le duc d'accorda l'un et l'autre.

A peine cette nouvelle ent-elle circulé dans la ville, les habitans s'empressèrent de sortir de leur retraite so raine; ila ae répandirent dans les rues, et ne oraignirent de faire entendre l'expression de leurs désirs. Ils s'attre rent en tumulte, beaucoup de soldats se joignirent à eur tous ensemble entourbrent la chambre du couseil en et qu'il fallait capituler. La fermentation allait toujours crois: elle présageait les plus grands malhenrs, quand le conseil entin la détermination d'envoyer trois délégués militaire trois municipaux pour traiter avec le duc d'Yorck, Ce pri on lea recovant, lour dit: " Messiehra, il est bien tard; je ne voulais plus vous écouter à présent? » Kufin, s quelques difficultés, la capitulation the alguée le un, c garnison, réduite à trois mille oinq couts hommes, sorti lours après pottrictourner en France, avec parole de ne i servir d'un an contre les armées alliées. Le soir même c alguature de cette capitulation, les Antrichiens econoères Mivrages ayanoss et les postes extériours de la ville et de la tadelle.

La joie Stalt extrême dans Valencieraes; la certitude tre délivré des manx anxquels en avait éte en proie en s effacé le souvenir. Les Autrichiens ayant pris possession la ville au nom du roi de France, les habitans signalé leur haine pour le gouvernement conventionnel; le peau national fut ôté du beffroi, l'arbre de la liberte

spé; les cavaliers bourgeois voltigenient dans les rues, le see à la main, et faissient êter, à tous ceux qui la portaient pore, la cocarde tricolore. Le prince de Lambese, ayant ru sur la place, fut accueilli avec enthousiasme par le sple, qui l'appelait son bou prince et son féérateur.

Valoneirques, malgre le vieu de ses habitans, et par le Mrage scul de ses defenseurs, avait ain 1 arrête, pendant Da cle trois mois, une portion considérable de l'armée alliée. Dua les moyens de reduire et de foudroyer une place furent ploy és contre celle ci. Le bombardement dura quarantebia jours saus interruption, co qui est saus exemple dans Mateire. Deux cent mille boulets, trente mille obus, qua-Dto-deux mille hombes, furent tires par les assiegeaus, Aussi Mes les maisons, sans en excepter une seule, étaient plus 1 moins endomnagees. Les bombes avaient presque aneanti rue de Mons, la place Verte, et tout le voisinage de l'hdeal. Les rues de Cardon, de Tournay, de Cambray, de Saint-Gry 1 les quartiers du Beguignage et du Marche aux Poisma, n'offraient plus qu'un monceau de ruines et de décomrea. Une grande partie des fortifications était detruite. Les Arapeta et remparta des fronts attaqués étaient bouleverses, t la phapart des batteries hors de service. Les bréches etalent si rges et si praticables, que la cavalerie ennemie pouvait faire, Dr ceashrèches, son entrée dans la ville. Six mille cinq cents Mdata de la garnison, sans compter les habitans écrases sons m ruines de leurs maisons, avaient péri par le feu de l'en-Dni , los maladies ou les fatignes. Mais telle avait eté ausat Extrême activité du génie et de l'artillerie de la place, dirigea Dr plusionra afficiera d'une grande distinction , que les assié-

<sup>.</sup> On the parmi out to colonel Thulose, he equitaines I benchardes et 1 auman. Con deux derniers sons anjourd'hat theurenaus-géneraux es pairs de bences.

 $\iota_{\{ij\}},$ 

geans, d'après leur propre aven, avaient épouve une de quince à vingt mille hompies.

Leaniñ ≨malt-

Reddition de l'illefranche ', ma la guerre contre pagne, dans les l'yrénées Urientales, continuait, de p d'autre, aver des aucrès pou déclaits. Les Prançais, un aur leur territoire, et trop faibles pour laure de grands remena en avant, ar trugient aur la defenaire dans leur aithma, tandia que l'ennemi Intendine aemblatt érainde laguer, et ao loctiliait ilaga les montagues. Les combats મુંત્રીણ હવા તે તાળાદી દિશા ભાદાષ્ટ્રીત્ય તેલાક તામાંલ્ય, તે તાલાદી તે aulidia at juit importana, qu'il accut duas fastolions q tile de les rapporter. Cependant le genéral Ruardos reen quelques reptiores à la fin de juillet, résolut de me vier pour torrer les Français d'évacuer les environs de pignan, Il ordonno en consequence an general Ciesp ellatratre du camp d'Illan tout es que lui était nécuana timpes et en minitions pour former le siège de Villetir Cheaps as mit on monvement, of aprea avoir remain, grande connaimance qu'il avait du paya, à éviter to puntes trançais, il parvient, le 1 amit, a la distance denni liene de Villetranche, Anason'i il fait neguner, p latailluns, une hanteur qui est à demi-portée de canc château, et d'où il pour git facilement battre la ville. A n's avait par de chemin pratique pour transporter dad lette aug dette hauteur i lea groundiera dea regimena d vare et de Savog officht d'en monte, a luas, et repo de la renssite. Quatre pièces de 24, et antaut du calibre and hisabes an late de la montagne, et maes en ha Le lendemain, Grespo fest canonner la ville depuis trois l du matin funguia nix homon du mir Villetram ho maxar garniam que de nonvelles recrues, pen habituers ence

<sup>·</sup> Montient, ... is Mareillar, w. Digitimoles des sièges et latailles, communiques, etc.

Phit of any efforts do l'artillerle; soit frayeur on trabison;

http:// le bruit en content alors; les chels requrent dans la lace; à six heures; un trompette que Grespo y envoyait. Ils satérent en conférence secréte avec lui paqu'à neuf heures, et à limit la ville vit; par leur ordre; ses portes s'ouvrir; et l'enzami entrer dans son enceinte. Le fort resistant encore; mais, élémetre dans son enceinte. Le fort resistant encore; mais, élémetra seulement par quelques veterans; il ne pouvait arrès production les l'apagnols. Cons et le cernent, l'emportent at heure de quelques heures, et font prisonners tous les soldats

Cambut de Doud' -- Larache Jacquelein, toujours setif

🐧 entreprenant, cherchait à opèrer de tréguentes diversions,

Pranie.

Mur duigner les républicains, et les empédier de troubler est travait des cultivateurs pendant la moisson. Il s'était la trevait des cultivateurs pendant la moisson. Il s'était la trevessivement emparé de Thomars et de London. Après avoir tué, dans cette desniére ville, sept gendarmes, enlevé is enisse du di criet, luide les archives et detruit tous les signes révalutionnaires, il s'était renui, à Doné, avec la division de le seures, pour attaquer Samme de concert, mats, le janût, seu deux chets ac voient prévenus par les généraux Salonons

1 mate. Vendous

numbers.

Aidge de Cambret : La carpe d'armée qui venan de precide Valenciennes s'étant rénuit à la grande armée des al-

Strois cours hounes, et avoir late un grand noudre de pri-

r randr. Pramer

tui a'y trouvent.

Neambhamps - Mail the Earmine Jacquebets

Memitem , -- Yaldean historigas, sie, sie.

liés, cette dernière poursuivit avec plus de vigueur ses opérations. Trop inférieur en nombre pour arrêter sa marche, le général Kilmaine, qui commandait l'armée française au camp de César, se contenta de la harceler, en cédant le terrain pie à pied. Le système d'invasion qui fait maintenant négliga d'assièger et de prendre les places frontières, pour s'attacha à combattre l'armée active, n'était point encore en usage, à cette époque, dans les armées européennes, et les Autrichieus surtout n'étaient pas les plus disposés à renoncer à leu marche lente et méthodique pour frapper des coups vigue reux. Cambray se trouvant sur le passage de l'armée alliès, le siège en fut résolu.

Le 7 août, le général Declaye, commandant à Cambray, recut la sommation suivante du général commandant l'avantgarde autrichienne : « Vous avez été témoin de ce que l'armée combinée a fuit jusqu'à présent, et vous voyes sa position actuelle. Bouchain est investi; nous sommes maltres de tous vos gamps et de tous les postes occupés par vos troupes; une colonne nombreuse est derrière nous. Je viens vous offir la capitulation la plus honorable. C'est à vous, monsieur, a calculer si vous voulez exposer certainement à toutes les horreurs d'un siège et à une destruction inévitable. dont la ville de Valenciennes vous offre un triste exemple, la ville où vous commandez ; ou bien si vous ne voulez pas accéder à une proposition qui ne se renouvellera plus, et qui sauverait l'existence et les propriétés d'un si grand nombre de personnes. Le général Declaye fit, à cette sommation, cette courte réponse : « J'ai reçu, général, votre sommation de ce jour, et je n'ai qu'uno réponse à vous faire : celle que je ne sais pas me rendre, mais que je sais bien me battre. » Declaye, qui manquait de vivres, fit avec succès plusieurs sorties pour s'en procurer. Les tirailleurs de l'ennemi, envoyés pour inquiétet les Français, furent repoussés sur tous les points. Le 9, les

matrichiens commencèrent les travaux de siège; mais Declaye, la tête des braves qu'il commandait, les força d'abandonner ; tranchée. Le lendemain, il fit encore plusieurs sorties dans lequelles il eut toujours l'avantage. Enfin, le 11, de nou-elles dispositions dans les mouvemens de l'armée alliée, firent rver le siège.

1797. Frauce.

Betaille de Luçon '. — On a vu, jusqu'à présent, le goubruement conventionnel, incertain dans le choix des moyens ropres à anéantir la guerre civile dans les départemens de Ouest, ne hasarder que des tentatives partielles, sans réaltat important. L'incendie, loin d'être éteint, se ranimait haque jour avec plus de violence. Cet ordre de choses, dans a position critique où se trouvait alors la France vis-à-vis des missances étrangères, devait amener des mesures violentes, et telles que pouvaient les prendre les hommes fougueux et exagérés, chargés de conduire, à travers tant d'écueils et de langers imminens, le vaisseau de la république, construit de

ant de matériaux incohérens.

r 3 anût. Vendêr

D'un autre côté, les royalistes n'apportaient pas plus d'ensemble dans leurs opérations. On trouvait parmi eux la même anarchie qui régnait chez leurs ennemis. Le conseil supérieur le la Vendée, agissant au nom de Louis xvu, ne présentait pas dans sa composition un aréopage plus sage et plus imposant que le comité de salut public de la Convention, investi alors de toute la puissance exécutive. Des prêtres, des gens de loi, des bourgeois, un petit nombre de nobles, formaient ce conseil supérieur, au nombre de vingt-un individus. Une pareille administration ne convensit point à la cause embrassée par les Vendéens. Un gouvernement mi-

<sup>\*</sup> Moniteur, — Beauchamp, — Mad. de Laroche-Jacquelein, — Dictiona. des mèges et batailles, — Bourniseaux, — Turreau, — Bouvier Desmortiers, — Mémoires particuliers du général \*\*\*.

1793. Vendée. litaire, concentré dans un ches unique, pouvait seul atteindre le but que se proposaient les royalistes; et ils auraient dû prévoir que, dans l'emploi des mêmes moyens révolutionnaires, l'avantage devait rester aux désenseurs du système républicain; mais les petites ambitions auraient été étoussées par l'adoption de l'idée de consier à une seule tête la direction des affaires; et le mode administratif, dont nous venons de parler, suit maintenu, malgré les représentations et l'opposition de quelques ches plus judicieux que les autres. On verra, dans la suite de cette narration, les résultats d'une opiniatreté aussi suneste aux intérêts de la cause royale.

Le comité de salut public avait arrêté le plan d'une ausque, pour mettre à exécution le système destructif et exterminateur qu'il venait de faire proposer par Barrère, un de ses membres, et que la Convention avait adopté; lorsque le gouvernement britannique intervint ostensiblement dans la direction de la guerre civile vendéenne. Un chevalier de Tinténiac, qui avait été précédemment membre de la conjuration de la Rouarie, parut, vers la fin de juillet, au quartier-général de Vendéens, près de Châtillon, avec le titre de chargé d'afsaires des princes français et du gouvernement anglais. Les dépêches qu'il présenta, signées des ministres Pitt et Henri Dundas, et du comte de Moyra, portaient l'invitation expresse aux Vendéens de passer la Loire, et de s'emparet de l'un des ports de la Bretagne. Le ministère anglais demandait, en outre, qu'on l'instruisît positivement des forces de la Vendée, de ses besoins, des plans arrêtés contre l'ennemi; et il promettait des secours, en armes, en argent, et même en hommes. Cette intervention de l'Angleterre, dans une cause qu'ils regardaient, en quelque sorte, comme nationale, parut suspecte à quelques chess, amis de leur pays, et qui ne pouvaient se défendre d'éprouver de la répugnance à traiter avec l'ancienne et implacable enuemie de la France.

1793. Vendée.

Mais le parti breton, à la tête duquel se trouvait Bonchamp, l'emporta; et les motifs politiques que ce dernier fit valoir, prévalurent. Les chefs répondirent, assez vaguement d'ailleurs, aux dépêches apportées par Tinténiae. Du reste, cette mission ne changea rien, pour le moment, aux affaires des royalistes. La désunion continua parmi eux. Les vues du géméralissime d'Elbée se trouvaient en contradiction avec celles. de Bonchamp et du prince de Talmont, qui voulaient porter le foyer de la guerre en Bretagne. Le projet de d'Elbée était, au contraire, de s'éloigner de la Loire, et de continuer à envahir le territoire méridional de l'ancien Poitou, et surtout de s'emparer de Luçon qu'il regardait comme un grand obstacle à ses succès, puisque les Vendéens venaient d'y éprouver deux échees presque successifs.

D'après ce dissentiment, l'armée royaliste se partagea en deux corps. Bonchamp resta chargé de défendre les rives de la Loire et le pays qui les environne; d'Elbée se mit en marche à la tête de vingt mille hommes, et se dirigea vers Luçon par Les Herbiers. Charette, que ses vues ambitienses portaient toujours à se tenir isolé, pressé de coopérer à cette expédition importante, s'adjoignit Joly et Savin, et partit avec dix mille hommes. La jonetion de toutes ces forces ent lieu, le 12, à Chantonnay, où déjà se trouvait la division de Royrand. L'attaque de Luçon fut remise au lendemain.

Cette ville est situee à cinq lienes de Fontenay, et à trois de la mer, au bord du pays dit le Marais, sur un terrain horizontal, ce qui en rend le séjour malsain. Ses maisons, grandes et commodes, qui presque toutes ont de vastes jardins, lui donnent une étendue qui n'est point proportionnée avec le faible nombre de ses habitans. On y trouve un canal qui conduit à l'Océan; et, quoiqu'elle soit depouvene de fortifications, ses dehors présentent quelques points d'appui qui peu-

1703. Vendes, vent suppléer à l'inégalité des forces, et procurer à une srad Inférience des avantages de position.

Au moment où d'Elhée se propossit d'attaquer. Luca étalt défendu par neuf mille hommes, sous les ordres du général Tunog. Pondant que les divisions vendéennes opéraies leur jonetion, oe général recevait d'un capion nommé Valés, dont l'exactitude ne a'était jamaia démentie, l'avia certain de l'houre à laquelle il serait attaqué. Il fit aussitét ses dispusitions de défense; mais, tandis qu'il se préparait à les meurs à exécution, il regut du ministre de la guerre une lettre de destitution . Les moniens étaleut précleux, et gette mesure pauvait avoir, pour les républicains, les auites les plus finestes. Aussi les conventionnels Bourdon de l'Oise et Goupillean de Funtenay, alors en mission auprès de Tuneq, lui erdonnérent, par un arrêté, de continuer ses fonctions. Le lendemain, à cinq houres du matin, trente-cinq mille royslistes réunis, après avoir reguls bénédiction du guré de Saint-Land d'Angera 3, passent la Smagne, au pont Minelet, et marchent en asses han ordre sur le camp républicain. D'Elbée commandait la gauche, Royrand le centre, et Charette la droite. Tuneg ne pouvant présenter un frant étendu, et voulant d'ailleurs eacher sa faiblesse, fit ranger son armée aur deux lignes, et ordonns à une de ses divisions de se tenir conchée dans les sillons du terrain. L'artillerie légère était au contre, et les hataillons avalent dans lours intervalles quelques pièces de 4. Ces dispositions étalent à peine terminosa, que plusieurs afficiers, envayés pour reconnaitre l'ennemi, vinrent annoncer an général que l'armée vendéenne m

<sup>\*</sup> Nouvel exemple de la marche du gouvernement d'alors! Tuneq avait six des monée par le farmohe Rossignul, qui ne voyait que des traltres dans les generaus autim ignorans que lui, et surtout moins ridigulement exagerés.

<sup>\*</sup> Bernier, aumônier de l'armée, membre très influent du conseil supérieur depuis évêgue d'Orléans.

179<sup>3</sup> Vend

déployait lentement dans la plaine, pour former sa ligne de bataille. Tuncq ne voulant point lui donner le temps de se développer, fait marcher deux bataillons avec deux pièces d'artillerie volante, et leur donne l'ordre de s'avancer à demi-portée de fusil. Ils trouvèrent le centre en mouvement Pour attaquer. A la vue des deux bataillous, les royalistes proyant n'avoir à combattre qu'une poignée d'hommes, jetteut des oris affreux, s'ébranlent en désordre, pour accabler les républicains de leur masse. Ceux-ci s'arrêtent, font une decharge, et s'ouvrant de droite et de gauche, démasquent l'artillerie légère dont le feu à mitraille foudroie l'ennemi, rangé sur quinze à vingt hommes de hauteur. Les Vendéens sont étonnés; le désordre se met un moment dans leurs rangs. Mais, revenus de leur première surprise, ils se rallient à la voix de leurs chefs, et avancent courageusement. Les deux bataillons républicains se replient en bon ordre sur la ligne, en continuant leur seu; les royalistes s'élancent avec impétuosité pour les atteindre. A un roulement d'un grand nombre de tambours, qui devait lui servir de signal, la division couchée dans la plaine se lève tout-à-coup, et semble sortir de dessous terre. Son fen de file, bien ajusté, augmente l'impression de terreur qu'a faite à l'ennemi son apparition subite. Royrand, imprudemment engagé, essuie non-seulement le feu de la mousqueterie, mais le feu bien plus meurtrier de l'artillerie légère; c'était la première fois que les républicains en faisaient usage dans la Vendée. Le terrain étant parfaitement uni, rien ne a'opposait aux évolutions de cette arme terrible; la colonne de Royrand en fut criblée, et en moins d'une heure et demie, on vit la plaine de Luçon couverte de cadavres.

Charette avançait plus lentement sur la droite. Ses troupes, beaucoup plus impérueuses que les autres Vendéeus, firent plier les bataillons qui, après s'être avancés, évitèrent la vi1793. Veudee.

gueur du choc. Sur la gauolie, d'Elbée, ne trouvant ma obstacle, avait obliquement dépassé la ligne de bataille; et ne voyant point de colonne à combattre, il crut devoir, par une contremarche rapide, se porter vers le centre, dont apercevait le désordre ; mais le ravage des obusiers avait in primé une si grande terreur aux soldats de Royrand, qu'a primé percevant d'Elbee revenir sur ses pas, ils le crurent en pleim déroute, s'en effrayèrent et se débandèrent. D'Elbée, trop faible pour résister, est entraîné dans leur mouvement rétregrade. Charette, resté seul sur le champ de bataille, se vit bientôt assailli par toutes les forces républicaines. Accablé, foudroyé de toutes parts , il eut de la peine à sauver sa division, dont il perdit l'élite, et fut poursuivi, ainsi que d'Elbé, qui abandonna son artillerie. Bernard de Marigny, qui la commandait, ne put la sauver. Royrand laissa également deux pièces de 12. Dès le commencement de la bataille, Beaudryd'Asson, qui le premier s'était mis l'année précédente à la tête des insurgés vendéens, avait couru attaquer les deux bataillons républicains. Suivi d'un domestique fidèle, qui avait juré de mourir avec lui, il s'élance sur les républicains et se fait tuer en avant de sa troupe. Son domestique s'étant alors précipité sur son corps pour le couvrir du sien, y fut percé de coups.

Jamais, depuis la guerre, les royalistes n'avaient éprouvé une défaite aussi sanglante. Six à sept mille morts couvraient le champ de bataille, et un régiment de cavalerie sabra encore un bon nombre de royalistes dans la poursuite qu'il en fit après l'action. L'armée vendéenne fut tout-à-coup arrêtée dans sa fuite, au pont Minclet, seul passage qui lui restât. Deux pièces de canon démontées barraient le chemin, ce qui augmenta bientôt le désordre. C'en était fait de l'armée entière, sans la valeur des transfuges de la légion germanique. Ils se postent en avant de la tête du pont, font face à l'ennemi, et donnent ainsi aux Vendéens le temps de filer dans le

1793. Vendée.

ocage. Les soldats d'Anjou et du Haut-Poitou imputèrent r perte de la bataille à la division du centre dite du camp de Qye. Royrand, qui la commandait, voulant grossir sa troupe, wait fait marcher quelques paroisses protestantes, entre autres Loutcoutant, qui, pour ne pas combattre contre leur gre, jearent leurs armes en criant : Sauve qui peut! Il est plus vrai-≥mblable de croire que cette défaite fut due aux bonnes Ispositions prises par le général Tuncq, qui donna, en cette Erconstance, des preuves d'habileté et de courage; à la valeur 🖚 à l'intrépidité du plus grand nombre des soldats républiains, et à l'effet encore inconnu, dans cette guerre civile, de 'artillerie volante. Les paysans vendéens, frappes de terreur sar les manœuvres et les décharges multipliees de cette armoneurtrière, ne purent garder leur sang - froid, et toute leur Prayoure les abandonna à la vue de ces foudres terribles dont "effet leur était incounu, et dont ils ne pouvaient se défendre. Quelles que soient, au surplus, les causes d'un succès aussi Sclatant, il n'en est pas moins avéré que trente-cinq mille royaistes furent, dans cette mémorable journée, complétement défaits par neuf mille républicains.

Combat de Linselles : — Le général Houchard, nommé commandant en chef de l'armée du Nord après la destitution de Custine, avait évacué le camp retranché de César, menacé trop fortement par les alliés. Sa retraite, couverte par la cavalerie, et opérée avec autant de fermeté que de bonheur, ranima la confiance des troupes françaises, et leur fit espérer de pouvoir, sous ce chef, qui leur parut plus habile que ses prédécesseurs, résister avec succès aux efforts de leurs ennemis.

La division hollandaise, qui faisait partie de l'armée anglaise commandée par le duc d'Yorck, occupait le village de 18 : out. France.

<sup>1</sup> Monitour, - Tableau historique, - Jomini, - Mem. manuscrits, etc.

topt.

Tourcolng. Les Français étaient campés à quelque distance 🖦 dans le village de Linselles, qu'ils avalent fortifié et entour de retranchemens. Cette position les mettant à même de laseeler l'ennemi, ils sortsient journellement, et allaient, en de railleura, inquiéter les postes symbés du grand camp des 🕪 🖛 lién. Pour no délivrer de leurs attaques multipliées et mens-le trières, le due d'Yorck donne ordre à la division hollandais de se meter sur Limelles, et de tacher de s'en emparer. La countquence de cet ardre, le i Haoût, deux colounes ennemis a'arancont contre le poste retranché, et ac présentent pour l'abtaquer. L'une, aux ordres du prince d'Orange, se portait de rectement aur le village, tandis que l'antre, commandée pa le prince de Waldeck, marchaît sur Hlaton pour soutest l'attaque principale. Le prince d'Orange avait avec lui l'élle de la division hollandaise. Il attaqua done avec impétucité les retranchemens ennemis. Les Prançais résistèrent d'abad avec une grande bravoure; mais leurs efforts furent inutiles Accables par le nombre, ils furent obligés d'abandonner le village, et opérèrent leur retraite en hou ordre; quolque le prince de Waldeck a'efforcat de les comper, ils parvincent à lit échapper. Cependant les valuqueurs, ayant réussi dans leur expedition, commettent la fante de ne laisser que deux limite lous dans Linselles, et se retirent dans leur camp. Instruits de cette particularité, les Prançais, animes par l'espoir de venger leur délaite, reviennent en force vers midt, tourneut les retranchemens par la gurge, fundent avec intrépliffé sur le deux bataillous, tueut, massacreut ou dispersent les hommes qui oscut leur résister, reprennent le village, et retrouvest toute l'artillerie qu'ils avaient été obligés d'abandonner dam le combat du matin,

Aussitut que la nouvelle de ce comp hardi fut parvenue au camp suncui, le duc d'Yorck in partir le général Lacke, com mandant des trois hatsillons des gardes anglaises, pour reprende

poste de Linselles. En même temps, il le fait soutenir par rois autres bataillous détachés de la division besseise. Les Auinia, on débanchant des faillis qui environnent ce village, se priment on listaille devant la hauteur, et marchent à l'attaque lea retranchemena avec vivacité. Les l'rançais les laissent aprewher jusqu'à demi-partée de canon, et les reçuisent alors sur une decharge à mitraille de donze pièces de cti, qui étend Mir le terrain, an premier fen, treize officiera et plua de troix Senta addata. Le general Lacke n'est point rebute par cet išcheo, et continue son attaque. Les gardes anglaises se jettent rète haimée dans les retranchemens, attaquent à la bainmette, a'emparent des donce pièces de canon, les tournent contre les Buyarda, en font un grand carnage, et restent maîtres du villago do Linaelles. Cotto journos menetrière, dans laquello les cloux partizavaient dispute de valeur, codta plus de ouze centa Pounnes and Français, et les allies en eurent huit cent einspiante tues on blesses. Le poste de Linselles fut esse et abauchume le lemlemain.

Pinne.

Abundez vivils dans le Midi; cambats de la l'un some, etc., etc. '. — Une fermentation sounde agitait les esprits dans le Midi de la France, où le gouvernement conventionnel avait peut-être autant d'ennemis que dans les departemens de l'Onest, mais où l'opinion était plus divisée. Le régime de la terreur, propage par la demagogie et adopté par la Convention, opera bientôt la fusion des partis divergens dans celui de la cause royale, pour s'opposer sux progrès d'un système d'ansichie et de houleversement general. Persécuter si ouvertement des hommes qui ne demandaient qu'un prétexte pour se déclarer, et qui avaient sous les yeux l'exemple d'une résistance prolongée avec quelque succès, c'était

45 ands

Munitour, — Histoire de la guerre civile en France, — Tanhangeau, — Lacrendle, — Histoire de France, — Memoire du temps,
 Notes manuscrites, etc.

1791. Franca, les fluver à prendre les armes. Ceux qui, par leur naissance, lours richesses, leur crédit sur quelque portion du peuple, exerçaient une certaine influence, en aurent profiter pour combiner les opérations d'un grand mouvement insurrections! La constitution de 1794, proposée à la sanction du peuple, fut combattue et rejetée dans plusieurs villes des département méridionaux, qui offrirent déjà, dans cette circonstance. N apectacle de citoyeus armés les uns contre les autres dans la assemblées sectionnaires. Marseille, placée à l'extrémité du royaume, se fit remarquer la première. La première ausi, elle avait adopté les principes révolutionnaires de 1789. Maracillo cat habitée par un peuple commerçant, et la cause du classes privilégiées fut à cette époque non-seulement sans in toret pour elle, mais elle saisit l'occasion de se venger des de dains decette même noblesse , qui se croyait supérieure en tous points à des marchands et à des navigateurs commerçans. Lur que, sous un gouvernement qui prétendait vouloir tout mmoner à l'égalité primitive, cette ville se vit privée, an nom de la liberté, de la franchise de son part, qu'elle tensit de la munifleence de nos rois; quand ses riches negocians se viren l'abjet d'adieuses persecutions, à cause de leur apuleuce; elle manifesta, pour le système republicain, autant d'aversion qu'elle avait mentre d'engonement pour les innovations de 1789 et des années suivantes. Réunis par un intérêt commun, les nobles, les prétres et les négocians de Marseille, travaillèrent de concert à grossir le nombre de leurs partisans, et o'est dans leur ville qu'était le foyer principal de la vaste compiration méridionale.

Le moment étant devenu favorable, bientet le signal est donné. Plusieurs villes s'insurgent à la fois, Les sections de Marseille prennent les armes contre les autorités, les constituent en état d'arrestation, et s'empressent de pourvoir à leur remplacement.

11 cût été, dit-on, nécessaire pour le développement et le secès de cette grande conspiration, qu'un chef unique en at conduit et dirigé le plan. Ce chef manqua aux confédérés u Midi, comme aux royalistes de l'Ouest, et ce fut, sans ucun doute, ce qui fit avorter presqu'à sa naissance une enceprise qui pouvait changer les destinées de la France. Si, àrigés par un chef habile, et conduits par des agens expérimentés, les confédérés d'Aix, de Marseille, de Toulon, ceux le Bordeaux, de quelques autres villes méridionales, de Lyon, sussent opéré leur jonction sur un point principal, leurs mouvemens combinés avec ceux de l'insurrection vendéenue, des édéralistes de la Normandie et de la Bretagne, auraient placé e gouvernement conventionnel dans le péril le plus imminaent, et en auraient entraîné la perte.

Mais cet accord était impossible, quoi qu'en aient pu dire un grand nombre d'historiens, qui ont écrit sur de fausses tionnées et avec des préventions plus ou moins exagérées. Les élémens de cette contre-révolution étaient trop hétérogènes pour qu'on pût en espérer l'agrégat. Les idées développées par la révolution de 1789, avaient jeté des racines trop profondes pour être extirpées aussi promptement que l'imaginaient les maladroits agens de ces mouvemens partiels.

Les armemens des villes insurgées ne produisirent aucun résultat positif, et leurs efforts, presque aussitôt étouffés que manifestés, ne servirent qu'à démontrer davantage l'incohérence des plans concertés.

Cependant, dès le mois de juillet, les insurgés des villes d'Aix, de Lambese, d'Arles, de Tarascon, etc., réunis à ceux de Marseille, s'étaient mis en route, et s'avançaient sur les bords de la Durance, qu'il leur fallait traverser pour se rendre à Lyon. Au bruit de leur rassemblement, les patriotes des environs, et particulièrement ceux d'Avignon, s'étaient également réunis, et se rendaient en toute hâte sur la rive

sfygt inneri

opposée de la Durance, pour en disputer le passage aux em tédérés provençans. Cens-d, parvenus sur les bords de rivière, avaient déjà mini les harques, et il me resta pluaux républicains qu'à comper des cables qui servaient : trajet des bans, sur la rive qu'ils occupalent. Cette ente prise devenait périllense; les Provençaux dirigealent sur point le fen le plus violent, pour empéaher la destruction à teur moyen de passage. Les hommes les plus hardis et la plus courageus, parmi les patriotes, regulaient devant l'ind minence du danger; un enfant leur donne l'exemple du de vouement, Joseph Agricola Viala, d'Avignon, Agé de trelat ana, as préasure, et a'ultre pour comper le cable. On refuseda hord de l'exponer ainsi à que mort certaine ; mais le jeune hé ros regarde ce refus comme un affront falt à son conrage; il 🖊 maint d'une tradie, qu'il entève den mains d'un mapeur, et m précipite vers la Durance. Arrivé sur ses bords , il dépose 🚻 moment la haulie, et fait fen du finit dont il était armé. La patriotes, houteux de voir un enfant leur offrir ainel le medèle d'une rare intrépidité, s'avancent pour le soutenir. Le combat s'engage d'une rive à l'autre. Alors Viala, abandone mant son finall, represed sa bache, s'approche du potesu suqué la corde du line est attachée, et fait les plus grands effuts pour comper ce cable énorme, il essuie, pendant cette entre prise, tout le feu des ennemis. Une balle lui traverse la peltrine, et la hache s'échappe de sea faibles mains, il chamelle, ettombe en a'occiant : « lla ne m'out pas manqué ! mais je mis content, je meura pour la liberté, « Ce trait de courage me blime, digne des siècles fameux de l'antiquité, valut à ses autour les licaneurs du l'anthècn, que lui décerna la Couves tion untionale. Name s'arrêter à la source et à l'issue de la recompense, le nom de Viala doit survivre à ces époques de austrouses, et figurer dans la postérité à côté des mons les plus heroiques.

Viala n'avait point réussi à couper le cable. Les Proyenux en profitent, traversent la Durance, et débarquent aur rive droite, malgré la résistance des républicains. Ceux-ci bissent par se retirer en désordre. Les vainqueurs souillètet l'avantage qu'ils vensient de remporter, en outrageant la rps de Vials, abandonné sur le champ de bataille. Ils le actilèrent, et le jetérent dans la Durance.

1794. Frances

(

Le succès des insurgés proyençaux répandit la consterna-Au parmi les républicains du Midi. Cependant, à la preière nouvelle du danger, le comité de salut public avait Mué ordre au général Kellermann, qui commandait, à cette roque, l'armée des Alpes, d'abandonner ses opérations contre A Piemontaia, et de marcher contre les insurgés. Keller-Ann se barus à envoyer contre eux la division aux ordres du méral Carteaux. Ce dernier se rend avec célérité sur le théào de l'insurrection. Déjà Marseille craignait de voir arriver division républicaine dans ses murs. Toutefois Carteaux utit qu'il fallait préalablement empécher la jouction du rasaphlement qui avait passé la Durance, avec les Lycquais. atteint les Provençaux à Orange, le 15 juillet, les bat, et a force à rétrograder en toute hâte. Poursuivis, harceles atteints de nouveau, le 9 sout, suprès de la petite ville de adenet, les inaurgés veulent faire resistance, et se retranwat dans le château. Le général républicain les contraint fuir encore, en abandonnant trois pièces de canon, des mutions et des prisonniers, parmi lesquels se trouve Darband, ur chef.

Les Provençaux se hâteut d'aller prendre une nouvelle sattion en avant de Marseille. Carteaux, occupé à réduire a autre rassemblement parti d'Aix et arrêté à Salon, laisse aelque repos aux vaincus; mais ayant hieutôt réussi à disper les insurgés de Salon, le général républicain s'avance sur larseille. Il arrive en présence de la petite armée provençale,

le 23 août, et le lendemain il attaque les hauteurs occupar elle. Cette position était retranchée et défendue par sept pièces de canon de tout calibre. Bravant leur feu re table, les troupes de Carteaux parviennent à gravir les teurs; et, malgré la plus vigoureuse résistance, elles fran sent les retranchemens, s'emperent de l'artillerie, et psuivent les insurgés jusqu'auprès de Marseille.

Arrivé sous les murs de cette ville, le général fait sot les habitans de lui ouvrir les portes. La plus grande confrégnait dans l'intérieur. Les patriotes, enhardis par le sence des troupes républicaines, avaient repris leur au et étaient en guerre ouverte avec leurs antagonistes canons étaient braqués dans les rues, et des couj fusil se faisaient entendre de toutes parts. Carteaux, d'attendre la réponse des Marseillais, fait jeter des obus la ville. En ce moment, les chefs de l'insurrection ent en pourparler avec les officiers des bâtimens anglais qui saient devant le port; peu s'en fallut que Marseille ne l'vré aux troupes de cette nation; mais l'activité du ge Carteaux ne donna point le temps aux insurgés d'efficette mesure extrême.

L'attaque continua pendant la nuit du 24 au 25, matin, les troupes républicaines entrèrent dans la ville condées par les patriotes de l'intérieur, qui l'avaient emporté sur les insurgés, dont une grande partie se r à bord des vaisseaux de la croisière anglaise. C'est ain: Marseille fut remise au pouvoir du gouvernement convenel. Celui-ci ne tarda point à tirer une vengeance terribefforts qu'une partie des habitans venaient de faire pe soustraire à son jong.

26 août. Vendée. Combat de la Roche-sur-Fon . — Après la dérou

<sup>·</sup> Moniteur, -Beauchamp, -Madame Laroche-Jacquelein, -Turn Derthre do Bourniseaux, etc.

1793. Vend**ée.** 

Lucon, Charette, accompagné de Savin et Joly, s'était etiré dans ses cantonnemens ordinaires, sûr de réparer momptement ses pertes par de nouvelles levées. Il s'occupait rvec une grande activité des moyens de reprendre l'offenave avec avantage, lorsque des espions viennent l'avertir, i son quartier-général de Legé, que les républicains sont r la Roche-sur-Yon , dans une parfaite sécurité ; et qu'il est acile de surprendre cette ville, dont la garnison n'est point sur ses gardes. Charette rassemble ses troupes, et part avec ses deux lieutenans pour tenter une entreprise qui lui présente peu de difficultés. A quelque distance de la Rochesur-Yon, les trois divisions se séparent pour attaquer sur différens points. Charette par le Poiré, Joly par Lamotte-Achard, et Savin par les Essars; mais le général Mieskousky, qui commandajt la division républicaine des Sablesd'Olonne, également averti par des espions, venait de renforcer la garnison de la Roche-sur-Yon; et quand les royalistes se présentent, il sort à leur rencontre, les surpreud •ux-mêmes par cette brusque attaque, culbute leur avant\_ garde avant l'entière réunion des trois généraux vendéeus, et , après une légère résistance de leur part , il les force à une prompte retraite. Cet engagement devint funcate à Charette. Il y perdit beaucoup de monde : ear Mieskousky avait ordonné aux siens de ne faire quartier à aucun royaliste. Une femme, Agre de trente aus, madame de Beauglie, qui commandait une compagnie de Vendéens, se fit remarquer dans cette rencontre. On la vit protéger la retraite à la tête de ses paysans, et combattre en véritable amazone. Charette, après cet échec, se retira à Legé, où il resta quelque temps dans l'inaction.

Toulon livre aux Anglais . - Nous avons dit que Tou-

27 andt. France.

<sup>·</sup> Histoire de la guerre civile. - Révolution royaliste de Toulon, - Essais

typs. Frank lou avait pris part à la grande insurrection qui s'était formes dans le midi de la France coutre la Couvention. Nous allous dire maintenant quels en finent les tristes résultate. La révalution toulousise est un des plus terribles épisodes de par troubles civils.

Les momes causes qui avaient fait prendre les armes aux Maracillais et aux autres villes de la Praveuce, porférent aussi les l'unionais à tenter de seconer le jous une Robert pierre et ses partisans voulaient imposer à toute la France. Cette ville maritime, à laquelle son beau port denne une si grande importance, était alors divisée en trois partis bies distincts, les montagnards on les jacobias, les royalistes, et les constitutionnels de bonne foi, qui, tout en restant sincérement attaches à l'ordre de choses établi, génifications des horreurs journellement commises an nom de cette liberté qu'on voulait fonder. Tout es qui tensit à la basse classe de la ville était du parti montaguard ; la moblesse et le elerci étaient royalistes; la bonrgeoisje, composée de négociaus et des habitans aisés de Toulon, etait dans le dernier parti-Egalement persecutés par les jacobius, les royalistes et les bourgeois se raunicent, se prétérent un mutuel appui, et iurdront d'agir tous de concert pour renverser un pouvoir qui menagait de les détruire.

Ce qui rendait leur position plus difficile, c'est que toute les autorités établies dans Toulou, avaient, suivant le système de cette épaque, été chaisies dans le soul parti jaçobia. Les hommes qui s'en trouvaient revêtus étalent tous des orsteurs de club; et pour faire respecter le pouvoir qu'ils avaient entre les mains, ils ne commissaient que les persécution et l'affrense guillotine. Les premières familles de Toules

historiques et critiques de Fonvielle alné, — Tableau historique, — Dictionnaire des sièges et butailles, — Histoire de France, — Mémaires particuliers, que comptaient toutes des victimes. Les unes gémissaient dans les prisons, les antres avaient péri sur les échafauds: La vent grance était dans tous les cœurs; mais il fallait une occasion pour la faire éclater. Elle se présenta bientôt.

Iranie.

La constitution de 1793 avait été décrétée, et les jacobins l'avaient fait proclamer dans Toulon avec un grand appareil. Elle ne fit qu'angmenter la haine profonde qu'inspiraient déjà ses auteurs. Une fermentation générale s'établit dans la ville; et les citoyens honnètes étaient tous d'accord pour s'opposer à son acceptation. Témoins de cette répugnance générale, et dans la crainte de voir Toulon imiter Lyon, qui déjà s'était însurgé, les autorités jacobines firent afficher un ordre qui portait peine de mort contre quiconque oserait proposer l'ouverture des sections. Mais cette mesure échauffa tellement les esprits, que le soir même, comme par un mouvement spontané, chacun se rendit à sa section; on sonna les cloches, et dans la même nuit, les sections furent organisées, les papiers du club saisis, et les principaux chefs arrêtés et conduits dans ces mêmes prisons où, peu de jours auparavant, ils avaient ensermé tant de victimes. Deux membres de la Convention, Bayle et Beauvais, se trouvaient alors par hasard à Toulon. Ils revenaient de l'armée du Var, où ils avaient été envoyés en qualité de commissaires. Les insurgés se portent chez eux en tumulte; les portes sont enfoncées; Bayle et Beauveis sont saisis et plongés presque aussitôt dans un cachot infect du fort La Malgue 1.

Fiers de leur triomphe, les insurgés toulonsis, partagés en sections, provédèrent aussitôt au renouvellement de toutes les autorités; mais trop emportés peut-être par l'ardeur de la

Tontes les révolutions ont des résultats pareils : elles rendent féroces leurs auteurs. Bayle et Beauvais éprouvèrent dans leur cachot des traitemens pires que la mort. Le premier s'y tua de désespoir, et le second y contracts une fièvre putride dont il mourut quelques mois après, à Montpellier.

vengennes, ils mirent a erfer un nonveau tribunal crimial un empressement tel, qu'ils prouverent que la réaction st tonjours l'arme favorite de ceux qui excitent les troubles es vila. La mome instrument que naguere les jacobins metalest en mouvement, fut employé, par leurs valuqueurs, à immde laure cumemie. Le sang coula pendant plusieure joure des Toulou, et cette conduits imprudente faillit devenir fatale mux inamgés, en inspirant à leurs adversaires la ressource du déseguer. Le nouveur tribunal criminal vensit de condemme à mort physicas de ceux qui avaient exercé l'autorité dans Toulou, an nom-de la Convention. L'un d'eux , Alexis Lanbert, était particulièrement cher à son parti. Au moment a on le conduisait au supplice, une foule de peuple se précipit atir lea liminea arméa qui l'eacortalent; ceux-ci venlent « défendre, un combut affreux a lieu dans la rue des Chav dronniers, où se passuit cette scène déplorable, l'our emplcher Lumbert de s'échapper, l'un de ses gardes lui tire un coup de leu au travers du corps, il tombe dangerensement blusser, et buigné dans som sang. A cette vije, la rage des deur Imrtia augmenta; on as diapute avec acharnement la mort ou la vie d'un homme; plusieurs clanyens périssent dans cette Sponsynitable moles. Mais les sections, averties, avaient esvoyé du accoura. Les namillans aout mis en fulte, Lambert, cuplynd. Our in a leine ten, gina mina in muri ul a lvina **maier em , noit**usèxe noa a riceana a trainform erriannottena de ses blessures ; mais Cauthier de Brery et Perneti , députés de la section royale, démontrent la nécessité de se conformer au jugement, et l'ambert est aussitôt mis a mort.

Ces scènes doulourenses, que leurs auteurs se sont plus à raconter, et que nous ne rapportons que d'après eux, sont une thole bien pénible pour l'historien obligé de les retracer. Si nous les signalois à i , c'est uniquement pour Inspirer a une lecteurs toute la puste horreur que doivent faire éprouver les

Duvenirs de nos troubles aivils. Al le est maintenant, que le mime a succèdé à la tempète, qu'il est donx de penser qu'on de verra plus se renouveler ces sanglantes estastrophes qui muillerent tant de pages de notre histoire!

1793: France.

Toulon avait été mis hors la loi par la Convention. Il n'existait plus aucuns rapports entre la ville et cette assemblée. Copendant jusqu'slors les reyalistes, réunis d'intérêt avec les hommes de home foi du parti de la révolution, n'avaient point encore osé faire pressentir à ceux-ci les venumecrets de leur exeur. Toulon avait conservé toutes les formes républicaises, et le despeau tricolore flottait encore sur les lieux élevés de la ville. Mais bientôt l'aspect des dangers, et surtout le besoin de trouver des protecteurs, donns aux uns la faculté de manifester leurs désirs, et força les autres à les seconder.

L'armée du général Carteaux lhisait des progrès rapides dans le Midi. Lyon, alors assiègé, perdait tous les jours de mon énergie, et les Toulonais, en rébellion contre le gouvernement existant, les Toulonais, qui, dans la première iviense de leurs succès, s'étaient imprudemment délaits des hommes puissans dans le parti-dominant, avaient tout à craindre de la vengeance de la Consvention, s'ils vensient à aucoomber. Déjà même les hommes les plus exagerés dans leur opinion, commençaient à se convaincre que l'oulon, réduit à ses propres forces, était dans l'impassibilité de résister à l'armée conventionnelle, qui, après avoir dissipé les rassemblemens du Midi, pouvait d'un moment à l'autre se arésenter devant Toulon et en former le siège. Dans cette gruelle extrémité, les royalistes congurent un projet également propre à les sauver et à servir la cause pour laquelle ils désiraient combattre, Une croisière formidable, companée de vaisseaux anglais, espagnola et napolitaina, ao trouvait alora en vue de la rade de Toulon; les royalistes imaginèreut que le seul moyen de 1701. France, adut qui leur restât était d'appeler cette croisière à leur accours, et de livrer la ville, menacée par la Convention mitionale, aux étrangers.

Co projet, communiqué au partirépublicain imargé coate la Convention, inspira d'abord una vive répugnance. Déjà les royalistes ne dissimulaient plus leurs désirs, et des républicains devalent se prêter difficilement à leur accomplissement. Mais la nécessité, cette loi terrible, qui ne connaît point d'obstacle, ent bientôt levé tous leurs scrupules. Voici comme l'us d'eux, accusé depuis, s'excussit dans le sein même de la Convention:

« La crime du 31 mai venait de 10 commettre : les ardes républicains de ces contrées, indignés du triomphe de la Mostagne, a'insurgent pour venger la Convention. Leur caus était sainte, mais ils furent vaincus.... La Montagne usurpe trian les proserit en masse, elle met hora la loi, d'un trak de plume, toute la force départementale et tous les section d tisleggs allows due a d tag applait pris trainer qui avairut pris quelque part à ce qu'elle appelait fédéralisme... C'en était fait! de nombreux échafands allaient otre dressés dans Toulon. Délà les subsistames lui étaiest compées du côté de la terre ; ou ne ponyait plus s'en procurs que par mer; mais les Anglais, qui en étalent mattres, interceptalent l'arrivée de tout navire. Il fallait donn Aérbir devant la Montagne ou l'escadre auglaise, se livrer à la merel de lle bespierre on de l'amiral Hood, Ceux-là nous apportaient de 'échafanda, celui-el promettalt de les briser, les uma nom donnaiont la famine , l'autre s'engagealt à nous fournir de graina.... The portion des imbitans out is faiblesse de préthree le pain à la mort, la constitution de 1761 au code aus chique de 1703, le migime ancien mitigé au régime de la ter cour, le pouvoir futur des princes à la tyrannie présente et à la dictature de Robennierre... n

La résolution de livrer Toulon aux Anglais fut dons prise

. l'umminité, par les una avec joie, par les autres avec dou-Dur. Mais ce projet lui - même effrait de grandes difficultés. L'onlon avait dans sa rade une forte escadre française de dixault valments de ligne et de plusieurs frégates, commandée Dar l'amiral Trogoff. Le comité rayaliste, qui déjà était parsenn à faire passer une députation à l'amiral Hood, n'avait required annual de sa promesse de seconta qu'autant que zette esembre su déclarerait en faveur de la mesure proposée. Tropoff, sollinité à son tour, avait promis de contribuer de . Eout son pouvoir au succès de l'entreprise; mais le contreamiral Saint-Julien, qui, par inclination, était franchement attaché aux principes de la révolution, n'ent pas plus tôt conmaissance de ce projet, qu'il assembla les équipages, les baranmun avec véhémence, et lit jurer à tous les officiers et marins, de Die jamais soullier que les flottes empenies entrussent dans un part de la république. Dès ce moment, Trogoff, qui se trou-Tait alors à terre nour se concerter avec le comité des sections. vit son autorité méconnue. Saint-Julian prit le commandement de l'escadre, et les vaisseaux mancauvièrent de manière à barrer entièrement le passage de la rade.

La position des Toulonais devenuit de plus en plus critique. En vain tous leurs préparatifs étaient faits pour recevoir les Auglais, en vain ils avaient fait avec oux une espèce de traité par lequel il était reconnu qu'ils prendraient possession de la place au nome et comme alliés de sa majesté Louis xvir; Saint-Julien, par sa démarche, apportait un obstacle invincible à l'exécution de ce traité. Dans cette situation embarrassante, les Toulonais prirent un parti extrême : ils déclarèrent la flotte rebelle à la volonté générale des habitans, arrêtèrent que les équipages sersient traités comme tels, et que la ferce sersit employée contre eux. En conséquence, on rendit le commandement du fort de la grosse Tour à son ancien chef, et ou lui donna l'ordre d'en chauffer les batteries rouges, et de tirer

sur la flotte au premier signal, si elle continuait de se montrer contraire au vœu des sections. En même temps, l'amiral Hood devait agir hostilement de son côté, et essayer de se frayer un passage. Triste effet des guerres civiles! on fut sur le point de voir une flotte française assiégée, pour ainsi dire, par des Français et des Anglais, réunis pour la détruire.

« Cependant, dit encore le même auteur que nous avons déjà cité :, les habitans de Toulon éprouvaient les angoisses oruelles de la crainte et de l'incertitude. On venait d'apprendre que l'armée de Carteaux était aux portes de Marseille; que l'armée marseillaise, commandée par M. de Villeneuve, était dispersée et fugitivé. D'un autre côté, la flotte rebelle résistait toujours aux sections, et menaçait d'attaquer la ville. Saint-Julien avait tout disposé pour un combat. Les Toulsnais avaient à leur tour mis en état de défense, et même d'hostilité, les batteries de terre, telles que la batterie royale et celles de la grosse Tour. Déjà les fourneaux de ces batteries étaient chauffés, et le commandant n'attendait que le signal convenu pour tirer sur la flotte. Tout annonçait enfin un engagement prochain. On craignait que quelque obstacle imprévu ne s'opposat à l'exécution des promesses faites par l'amiral anglais. Il y avait au moins de fortes raisons de croire qu'il ne se présenternit pas assez à temps pour empêcher les malheurs d'un combat sanglant entre la ville et la flotte française. Au milieu de ces craintes, on recut la nouvelle de la prise de Marseille; et il ne fut plus permis d'en douter, lorsqu'on vit arriver les débris de l'armée de Villeneuve et un nombre considérable de citoyens de tous les rangs qui venaient demander retrair et hospitalité aux Toulonais, »

Il semblait impossible que ces malheureux habitans pussent

<sup>&#</sup>x27;M. Gauthier de Brécy, anjourd'hui lecteur de la chambre et du cabinet de roi, auteur de la Révolution reyaliste de Toulon.

échapper aux calamités qui les menucaient; et si Carteaux, au lieu de s'arrêter à Marseille, est poursuivi les insurgés vaincus par lui aux portes de cette villé, on peut assurer qu'il sergit outré en même temps qu'eux dans Toulon; il eût par-là épargné à cette ville les horreurs du siège meurtrier qu'elle devait soutenir plus tard. Mais au moment où la guerre civile avec toutes ses fureurs allait éclater dans Toulon, un événement imprévu, incspéré, vint servir les vœux des royalistes, et rendre nulle la résistance de Saint-Julien. Le lieutenant Van Kempen, qui commandait la frégate la Perle, partisan secret des mesures royalistes, se détacha toutà-coup de la flotte, et vint se ranger du côté de la ville. Trogoss prosite de cet incident savorable, se fait conduire à bord de la frégate, et y fait arborer son pavillon de commandant. A la vue de ce signe révéré des marins, une partie de la flotte abandonne Saint-Julien, et vient se remettre sous le commandement de Trogoff. Saint-Julien, forcé de fuir, se retira avec sept vaisseaux restés fidèles à son parti. Alors les Auglais, ne trouvant plus d'obstacle, firent leur entrée dans le port, et prirent aussitôt possession de la ville, ainsi qu'ils en étaient convenus, au nom de Louis xvii, dont la couleur blanche remplaça daus l'instant les couleurs républicaines.

Nous verrons plus tard quelle sut l'issue de cette occupation, et comment les républicains parvinrent à rentrer en possession de Toulon, après un long siège, où les deux partis montrèrent une vigueur égale dans l'attaque et dans la désense,

FIN DU PREMIER VOLUME.

1.

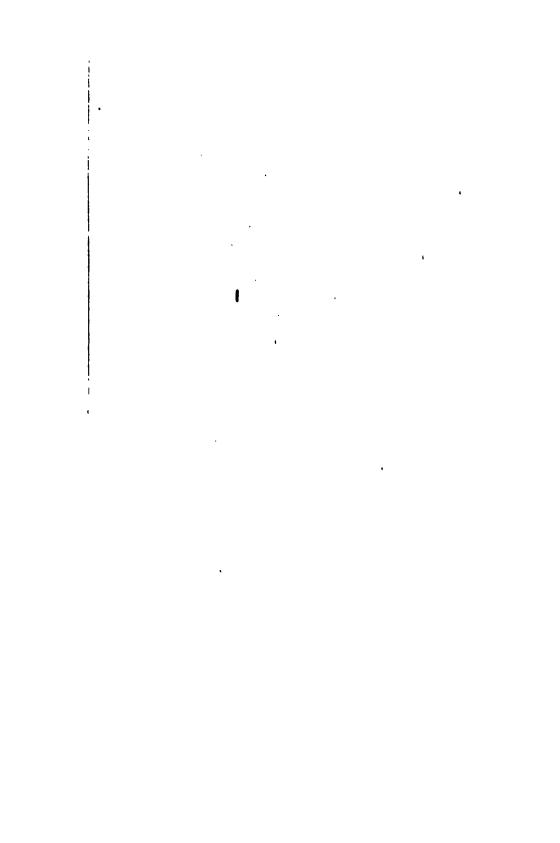

## POST-SCRIPTUM.

Nous avons composé le premier volume de ces Annales militaires sur les documens les plus authentiques et les moins contestés. Nous avons demandé dans notre prospectus des renseignemens; un grand nombre nous out été transmis, mais plusieurs ne nous sont pas parvenus en temps utile. C'est ainsi que, depuis l'impression de ce même volume, M. le maréchal Kellermann nous a fait parvenir des notes et des documens qui ne sont pas dans un rapport exact avec ceux que nous nous étions procurés. Nous nous empressous de présenter lei les rectifications qui ne sortent point du plan que nous nous sommes tracé; mais nous devous prévenir nos lecteurs qu'après avoir donné tant de facilités aux personnes intéressées à nous faire connaître la vérité, nous ne pourrions plus à l'avenir grossir cet ouvrage de réclamations tardives, on de variantes arbitraires. Nous devons en effet exciper du silence gardé par des réclamans depuis la publication des histoires ou des relations qui ont précédé notre ouvrage , et dont l'époque remonte an-dela de vingt années. Ce terme nous a paru plus que suffisant pour invoquer la prescription historique, et il est devenu pour nous la garantie de la véracité des faits que nous avous capportés.

Il résulte des notes communiquées par M. le maréchal due de Valmy, que S. Ex. commandait une des trois armées placées sous la direction générale de



## POST-SCRIPTUM.

M. le maréchal Luckner, celle de la Sarre: conséquemment M. le maréchal Kellermann ne se trouvait point subordonné au général duc de Biron, commandant l'armée du Rhin.

M. le maréchal confirme que l'emplacement du camp de Valmy avait été reconnu d'avance et choisi par Dumouries; mais que, reconnaissant le danger de la position, il avait déclaré à ce dernier général qu'il allait repasser le ruisseau, et camper sur les hauteurs de Dampierre et de l'oillemont. Le duc de Valmy ajoute qu'il avait de suite donné ses ordres en conséquence à sou chef d'état-major, le général Schavembourg; que ce mouvement ne put s'exécuter parce que l'ennemi qui s'était bien aperçu de la fausse position, commença son attaque.

Lorsque le maréchal ent un cheval tué sous lui, il était avec les généraux d'Aboville et Sénarmont, au centre de la ligue, occupé à étudier les mouvemens de l'ennemi, et le cheval du général Sénarmont fut également emporté par un boulet de canon.

Nous regrettous de ne pouvoir pas donner un plus grand développement aux notes que nous a fait remettre M. le maréchal due de Valmy; mais nous ne devons pas entrer dans des détails circonstanciés qui ne peuvent convenir qu'à des mémoires, à des histoires particulières ou des relations spéciales.

## POST-SCRIPTUM.

M. le maréchal Luckner, celle de la Sarre: conséquemment M. le maréchal Kellermann ne se trouvait point subordonné au général duc de Biron, commandant l'armée du Rhin.

M. le maréchal confirme que l'emplacement du camp de Valmy avait été reconnu d'avance et choisi par Dumouriez; mais que, reconnaissant le danger de la position, il avait déclaré à ce dernier général qu'il attait repasser le ruisseau, et camper sur les hauteurs de Dampierre et de l'oillemont. Le duc de Valmy ajoute qu'il avait de suite donné ses ordres en conséquence à sou chef d'état-major, le général Schavembourg; que ce mouvement ne put s'exécuter parce que l'ememi qui s'était bien aperçu de la fausse position, commença son attaque.

Lorsque le maréchal ent un cheval tué sous lui , il était avec les généraux d'Aboville et Sénarmont, au contre de la ligne, occupé à étudier les mouvemens de l'ennemi, et le cheval du général Sénarmont fut également emporté par un boulet de canon.

Nous regrettous de ne pouvoir pas donner un plus grand développement aux notes que nous a fait remettre M. le maréchal duc de Valmy; mais nous ne devons pas entrer dans des détails circonstanciés qui ne peuvent convenir qu'à des mémoires, à des histoires particulières ou des relations spéciales.









